

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

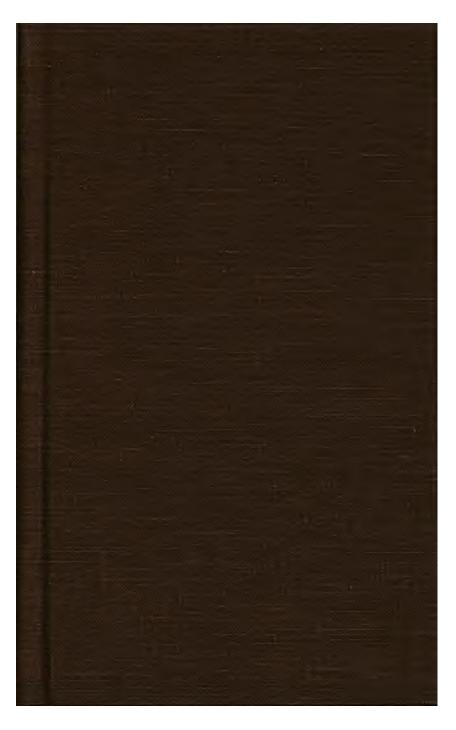

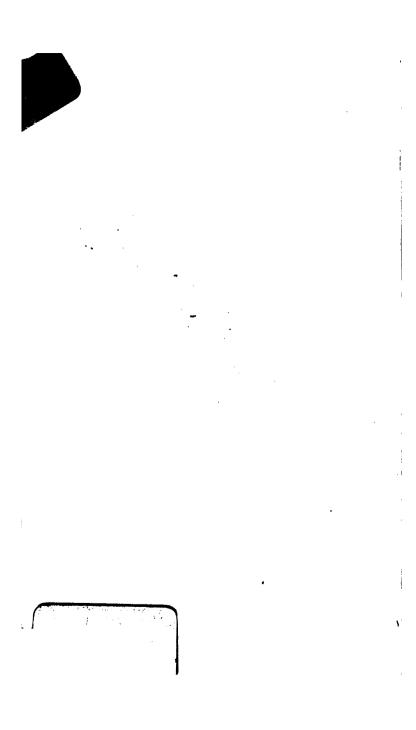

i

•

Ì

١

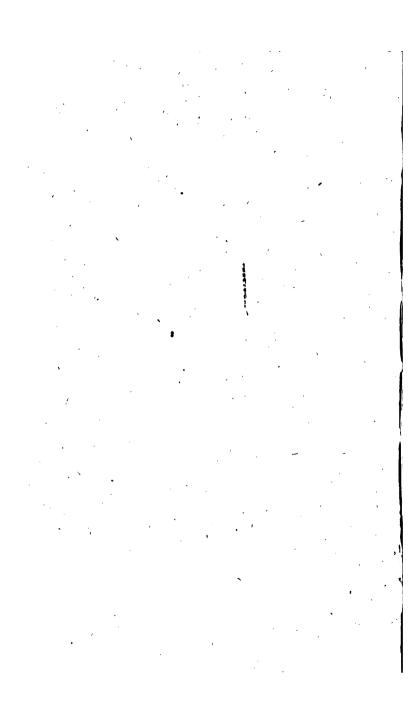

# Hamann, Johann Georg = Samann's

# Shriften.

heransgegeben

nog

Friedrich Roth.

Siebenter Theil.

Etipzig, ben 66. Reimer 1825. PT 12287 149 A 17 11821

intenter Afeil.

## Hamann's

6 h r i f t e the

Siebenter Theil, Bung

## Inhalt

| April 4              | 7        | *      |                | .,    |       | ٠. ، | . 1       |
|----------------------|----------|--------|----------------|-------|-------|------|-----------|
| Metakritik           |          | •      | •              | •     | • _   | . •  | · Seite 1 |
| <b>S</b> olgatha ur  | ib Schel | blimin |                | ٠     | •     | ٠    | - 17      |
| Fliegender A         | Brief an | Riem   | anb            | ben J | tunbb | aren | - 7I      |
| <b>B</b> riefe bis 1 | 788 •    | ·      | ٠ <u>.</u> ; ، |       | •     |      | - 129     |

### Borbericht.

Die Sammlung der Hamannischen Schrifsten ist mit diesem Bande geschlossen. Ihre Bollfandigkeit bewährt das von Hamann selbst in den Anmerkungen zu seinem fliegenden Briefe gegebene Verzeichnis. Das einzige, was, nicht hat ausgefunden werden können, sind Hamann's Bepträge zu der Wochenschrift Daphne, deren er in der Joten jener Anmerkungen erwähnt. Ich has dieses Wochenschrift durchgangen und an einigen Stellen Hamann's Feder zwar zu entbecken geglaubt, sedoch in Ermangelung irgend eines außeren, die Vermuthung bestätigenden Kennzeichen, mir nicht erkaubt, Gebrauch davon zu machen.

Das erste Stuck dieses Bandes, die Mestakritik, ist von Samann selbst nicht beskannt gemacht worden. Rink hat dieses Fragment in seinem Mancherlen zur Geschichte der metakritischen Invassion abdrucken lassen. Ich habe keine Geslegenheit gehabt, diesen Abdruck mit has mann's eigener handschrift, nach welcher ber gegenwärtige gemacht ist, zu vergleichen.

Von Golgatha und Scheblimini ist 1818 eine zweite Ausgabe erschienen, die sich von der ersten hauptsächlich durch bergestügte Anmerkungen des Herausgebers untersscheidet. Für den gegenwärtigen Abdruck sind mehrere von Hamann, zum Theil außerst sorgfältig, durchgesehene Eremplare seiner Ausgabe verglichen, und alle Verbesserungen, die sich in allen angegeben fanden, aufgenommen worden. Da dieser Aussabe ein Gesgenstück zu Mendelbsohn's Jerusalem ist und darauf beständig anspielt, so wird ein Abdruck dieser selten gewordenen

Sorift in bem achten und letten Banbe geliefert werden, ben. ich hoffe zu Michaelis bes nachften Jahres erscheinen laffen zu konnen. Der fliegende Brief an Riemand ben Rundbaren batte nicht nur bie Beftimmung, Golgatha und Scheblimini gegen eine Recension in der Allg. beutschen Bibliothek zu vertheidigen, sondern er sollte Samanns lettes Wort an bas Publicum fepn und die gange Absicht feiner Autorschaft, entbullen. Als brev Bogen schon gebruckt ma= ren, alaubte Samann feinen Klug zu boch genommen zu haben und nicht mehr in bemfelben Tone :fortfahren zu konnen. Er brach ab und verlangte, daß bas Gedruckte vernichtet murde; mas auch mit allen Erems plarien, bis auf eines, bas in herber's hans ben war, geschehen zu fenn scheint. Indessen arbeitete er den Brief so um, wie er bier jum erstenmale abgedruckt ift. Soluß, ben er in Welbergen ausarbeiten wollte, hat er nicht mehr zu Stande ge= bracht. Die merkwürdigken Stellen bes erften Entwurfes, bie bem zweiten fehlen, merben im achten Banbe mitgetheilt werben.

Die Briefsammlung., welche dieser Band gleichfalls beschließt, ift in so fern umoll-flandig, als fie den Briefwechsel unit Jaco-bi nicht umfaßt. Dieser füllt die dritte Abstheilung des vierten Bandes von Jacobi's Werken, deren Verleger nicht eingewilligt hat, daß ein neuer Abdruck für die gegenswärtige Sammlung gemacht würde; dußer ich dem von mehreren Seiten geäußerten Wunsche, diesen Briefwechsel hier beygefügt gut seben, nicht habe entsprechen können.

München ben 1. Mai 1825.

Friedrich Roth

rod (desimble) of desimposis Language of the second

## Metafritif

über

## den Purismum

ber

reinen Bernunft.

Sunt lacrumae Rerum -

- o quantum est in Rebus inane!

The same of the sa

Lin großer Philosoph bat behauptet, daß be"augemeine und abstracte Ideen nichts als be"sondere sind, aber an ein gewises Wort ge,
"bunden, welches ihrer Beventung mehr Um"fang oder Ausbehnung giebt, und zugleich uns
"jener bei einzelnen Dingen erinnert." Diese Behauptung des eleatischen, mystischen und schwärmenden Bischofs von Copne, Georg Berkelep, erklärt hume \*) für eine der größten und schäften Entdeckungen, welche zu unster Zeit in der gelehrten Republik gemacht worden.

e. a treatise of human nature: being an attempt to reduce the experimental reasoning into moral subjects Vol. I. of the Unterstanding. Lond. 1739. pag. 34. Dieses meines Wisssens exte Weisterstüd des bewühmten David Dume sou zwar ins Beanzösstsche, aber noch nicht wie sein Iehtes ins Deutsche überseht senn. Auch die Uebersehung von des schaffinnigen Werkeley philosophischen won des schaffinnigen Werkeley philosophischen Werten ist leiber in Steeden gerathen. Der erste Theil kam bereits 1781 zu keipzig heraus, und enthält nur die Gespräsche zwischen die wissen des und Philosophischen Gammeines schaffen in der Eschendachschen Gammeines schaffen der Index und philosophischen Gammeines der Identicken, Restock 1756, strhen.

Scepticismus dem altern Idealismo unendlich mehr zu verdanken habe, als diefer zufällige und einzelne Anlaß im Vorbengehen zu versteben giebt, ind daß ohne Berkelen schwerlich Hume der große Philosoph geworden ware, wofür ihn die Ariti aus gleichartiger Dankbarkeit erkläret. Was aber die wichtige Entdeckung selbst betrifft: so liegt selbige wohl ohne sonderlichen Tieffinn im bloßen Sprachegebrauch der gemeinsten Wahrnehmung und Beobachtung des sensus communis offen und ausgedeckt.

Bu ben berborgenen Gebeimniffen, beren Aufgabe, geschweige ihre Auflosung, noch in feines Philosophen Berg gefommen fenn foll , gebort die Moglichfeit menschlicher Erfenntniß von Gegenstanden ber Erfahrung, ohne und por aller Empfindung eines Gegenstandes. Auf biefer doppelten Un - Möglichfeit und bem machtigen Unterfdiebe analytischer unb fonthetischer Urtheile grunbet fic bie Materie und Form einer transscendentalen Elementar. und Methodenlehre; benn außer bem eigent. liden Unterschiede ber Bernunft als eines Db. iects ober Erfenntnifquelle, ober auch Erfenntnigart, giebt es noch einen allgemeinern, icarfern und reinern Unterfchied, fraft deffen Bernunft allen Objecten, Quellen

und Arten der Erfenntniß zum Grunde liegt, feines von drepen selbst ift, und folglich auch weber einen empirischen oder afthetischen, noch logischen oder discursiven Begriff notdig hat, sondern bloß in subjectiven Bedingungen besteht, worunter Alles, Etwas und Nichts als Object, Quelle oder Art der Erfenntniß gedacht, und wie ein unendliches Maximum oder Minimum zur unmittelbaren Anschauung gegeben, auch allenfalls genommen werden fann.

Die erfte Reinigung der Philosophie bestand namlich in dem theils migberftandenen, theils mißlangenen Berfuch, die Bernunft von aller Ueberlieferung, Tradition, und Glauben baran unabhangig ju machen. Die zweite ift noch transfcendenter, und lauft auf nichts weniger als eine Unabhängigfeit von der Erfahrung undibrer alltäglichen Induction binque. - Denn nachdem die Bernunft über 2000 Sabre, man weiß nicht was? jenfeits ber Erfabrung gefucht, verzagt fie nicht nur auf einmal an ber progreffiben Laufbabn ibrer Borfabren, fonbern verspricht auch mit eben so viel Eros ben ungeduldigen Zeitverwandten, und zwar in furger Beit, jenen allgemeinen und gum Ratholicismo und Despotismo nothwendigen und unfeblbaren Stein ber Beifen, bem bie Religion ibre Beiligfeit, und die Gefenge.

bung ihre Majeftat flugs unterwerfen wird, befonders in der letten Reige eines fritifden Jahrhunderts, wo beiderfeitiger Empirismus, mit Blindheit geschlagen, seine eigne Blofte von Tage zu Tage verdächtiger und lächerlicher macht.

Der dritte, höchste und gleichsam empirische Purismus betrifft also noch die Sprache, das einzige, erste und lette Organon und Ariterion der Vernunft, ohne ein ander Ereditiv als Ueberlieferung und Usum. Es geht aber einem auch bennah mit diesem Idol, wie jenem Alten mit dem Ideal der Vernunft. Je langer man nachdentt, desto tiefer und inniger man verstummt und alle Lust zu reden verliert. "Web den Tyrannen, wenn sich "Gott um sie besümmern wird! Wozu fragen sie also nach Ihm? Wene, mene, teckel "den Sophisten! ihre Scheidemunze wird zu "leicht gefunden, und ihre Wechselbant zer "brochen werden!!"

Receptivität der Sprace und Spontaneität der Begriffe! — Aus dieser doppelten Quelle der Zwendeutigkeit schöpft die reine Bernunft alle Elemente ihrer Rechthaberen, Zweifelsucht und Kunstrichterschaft, erzeugt durch eine eben so willführliche Analysis als Synthesis des dreymal alten Sauerteigs neue Phanomene und Meteore des wandelbaren Dorizonts, schafft Zeichen und Wunder mit dem Allhervorbringer und Zerftorer, dem merkuris alischen Zauberstade ihres Mundes, oder dem gespaltenen Gansefiel zwischen den drey splogistischen Schreibesingern ihrer herfulischen Fauf —

Schon bem: Ramen Detanbufit banet biefer Erbichabe und Andfat ber Amendeutigfeit an, ber baburd nicht gehoben, noch meniger verflart werben mag. baß man bis at feinem Geburtsort, ber in ber aufälligen Opm thefe eines griechtichen Bormorts liegt, zw Befest aber auch, baf es in ber rádatht. transscendentalen Lopif auf den empirischen Unterfcbied binten und aber noch weniger antame, als ben einem a priori und a posteriori auf ein hyfteron proteron, fo breitet fic boch bas Muttermal bes Ramens von ber Stirn bis in bie Eingeweide ber gangen Bif fenfchaft aus, und ihre Cerminologie verbalt fic an feber anbern Runft. Beib. Berg. und Schulfprache, wie bas Quedfilber zu ben ubrigen Metallen. :

Iwar follte man and fo manchen analytifden Uetheilen auf einen gnoftischen haß gegen Materie ober auch auf eine myftische liebe zur Form schließen: bennoch hat die Synthefts bes Pradicats mit dem Subject, worin jugleich das eigentliche Object der reinen Ber-

nunft beftebt , au ibrem . Mittelbegeiff weiter nichts, als ein altes faltes Bornrtbeil fur bie Mathematif por und hinter fich, beren appe victifche Gewißbeit bamptfacilch auf einer gleich. fam fpriologifden Bezeichnung ber einfachften finnlichen Unichauung und hiernachft auf der Leich. tigfeit beruht, ihre Sonthefis und Die Doglich. feit berfelben in augeniceinlichen Conftructionen ober fombolifden Kormeln und Gleichungen burd beren Sinnlichfeit affer Difberftanb son felbit ausgeschioffen wird, in bemabren und barguftellen. Unterbeffen aber bie Geome trie fogar bie Ibealitat ihrer Begriffe son Buncten ohne Theile, von Linien und Ridden, auch nach idealifch getheilten Dimenfionen, burch empirifde Beiden und Bilber bestimmt und figirt : migbraucht bie Detaphpfif alle Bortzeichen und Redefiguren unfrer empirifchen Erfenntniß zu lauter Dieroglophen und Enpen ibealischer Berbaltniffe, und verarbeitet burch Diefen gelehrten Unfug bie Bieberfeit ber Sprache in ein fo fitnlofes, lanfiges, unftetes, unbestimmbares Etwas = x, bas nichts als ein windiges Saufen, ein magisches Schattenfpiel, bochftens, wie ber weife Belvetins fagt, ber Talisman und Rofenfrang eines transfrendentalen Aberglanbens an entia rationis, ihre leeren Schlauche und lofung übrig bleibt. Endlich verfteht es fic am Rande, bas wenn

die Mathentatif fich einen Borzug des Avels wegen ihrer allgemeinen und nothwendigen Zusperläßigkeit anmassen fann, auch die menschliche Bernunft felbst dem unfehlbaren und untröglichen Instinct der Insetten nachstehen muste.

Bleibt es also ja noch eine Sauptfrage: wie bas Bermdgen ju benfen moglich fei? - bas Bermegen, rechts und lints, por und obne, mit und über bie Erfahrung binauskubenfen? fo brancht es feiner Debuc. tion, die gewealogifche Brioritat ber Sprache por ben fieben beiligen Bunctionen logifcher Sase und Schluffe, und ihre Beraldif ju be-Dicht nur bas gange Bermogen gu benfen berubt auf Oprache, ben unerfannten Beiffagungen und geläfterten Wunderthaten bes berdienfireichen Samuel Beinefe gufolge: fonbern Sprache ift auch der Mittelpunct bes Wiftverftandes ber Bernunft mit ibr felbft, theile wegen ber baufigen Evincibeng bes größten und fleinften Begriffs, feiner Leere und Bulle in idealifchen Gaten, theils wegen bes unendlichen der Rebe - vor ben Schluffiguren u. bgl. viel mehr.

Laute und Buchfaben find alfo reine formen a priori, in benen nichts, mas jur Empfindung ober jum Begriff eines Gegenstandes gehört, angetroffen wird, und bie mabren

afthetifden Elemente aller menfoliden Erfennt. nig und Bernunft. Die altefte Sprache mar Mufit, und nebit bem fühibaren Abrthmus bes Anisichiaaes und bes Othems in ber Rafe, bas leibhafte Urbild alles Beitmaßes und feiner Bablverbaltniffe. Die altefte Schrift mar Maieren und Reichunna, beschäftigte fich allo eben fo frube mit ber Defonomie bes Raums, feiner Einfcranfung und Beftim mung durch Riguren. Daber baben fic bie Begriffe bon Beit und Raum burd ben überfcwenglich bebarrlichen Ginfluß ber beiben ebels ften Sinne, Benichts und Gebors, in die gange Sphare bes Verstanbes, so allgemein und noth. wendig gemacht, als kicht und Luft für Ang; Dor nad Stimme find, bag Raum und Beit, wo nicht ideae innatae, boch wentgkens matrices aller anschaulichen Erfemntniß zu fenn fcheinen.

Entfpringen aber Sinnlichkeit und Werstand als zwen Stamme der menschlichen Erstenntnis aus Einer gemeinschaftlichen Wiesel, so daß durch jene Gegenstände gegeben und durch diesen gedacht werden; zu welchem Behuf nun eine so gewalkthätige, nur befugte, eigenstunige Scheidung desjenigen, was die Ratur zusammengefügt hat! Werden nicht alle beide Stämme durch eine Dichotomie und Zwepspalt ihrer gemeinschaftlichen Wurden

zel ausgehen und verdorren? Softe fich nicht jum Sbenbilve unferer Erkenntniß ein einziger Stamm beffer schicken, mit zwen Wurzeln, einer obern in der Luft und einer untern in der Erde? Die erste ist unfrer Sinnlichkeit preisgezeben, die letzte hingegen unsichtbar, und muß durch den Verstand gedacht werden, welches mit der Priorität des Gedachten und der Posteriorität des Gegebenen oder Genommenen, wie auch mit der beliebten Indersion der reinen Vernunft in ihren Theorien mehr übereinstimmt.

Es giebt vielleicht annoch einen chymischen Baum ber Diana nicht nur zur Erbfenntnis der Sinnlichkeit und des Verstandes, sondern auch zur Erläuterung und Erweiterung beiderseitiger Gebiete und ihrer Gränzen, welche durch eine pur antiphrasin getaufte reine Bert nunft und ihre dem herrschenden Indisferentismo frohnende Metaphysis (jene alte Mutter des Chaos und der Nacht in allen Wissenschaften der Sitten, Religion und Gesetzebung!) so dunkel, verwirrt und öbe gemacht worden sind, daß erst ans der Morgenröthe der verheißnen nahen Umschaffung und Aufflärung der Thau einer reinen Natursprache wiedergeboren werden muß.

Ohne jedoch auf den Befuch eines neuen, aus der Bobe aufgebenden, Lucifers zu war-

Gespenster, Richt- vber Unwörter, und werben nur durch ihre Einsehung und Bedeutung des Gebrauchs zu bestimmten Gegenständen für den Berstand. Diese Bedeutung und ihre Bestimmung entspringt, weltkundiger maßen, aus der Berknüpfung eines zwar a priori willführlichen und gleichgultigen, a posteriori aber nothwendigen und unentbehrlichen Wortzeichens mit der Anschauung des Gegenstandes seibst, und durch dieses wiederholte Band wird dem Berstande eben der Begriff vermittelst des Wortzeichens als vermittelst der Anschauung selbst, mitgetheilt, eingeprägt und einverleibet.

Ift es nun moglich, fragt ber Ibealis. mus bon ber einen Seite, aus ber blogen Unfcanung eines Worts ben Begriff beffelben gu finden? Ift es moglio, aus ber Materie des Worts Bernunft, feinen 2 Buchftaben ober 2 Sylben - ift es moglich, aus der Rorm. welche die Ordnung biefer Buchfichen und Spl. ben bestimmt, irgend etwas pon bem Begriff bes Borts Bernunft berauszubringen? Dier antwortet die Kritif mit ihren beiden Bag. schalen gleich. Zwar giebt es in einigen Spraden mehr ober weniger Borter, aus benen Logogrophen, welfde Charaden und wigige Rebus burd eine Unalofe und Solbe ber Buch. Raben oder Spiben in neuen Formen erfcaf. fen werden konnen. Alsbann find es aber neue

Anschauungen und Erscheinungen von Wortern, die mit dem Begriff des gegebenen Worts eben so wenig übereinstimmen, als die verschiedenen Anschauungen selbst.

: Ift es ferner moglich, fragt ber Idealise mus bon ber anbern Seite, aus bem Berftande die empirische Anschauung eines Worts ju finden? Ift es mbglich, aus bem Begrif. fe ber Bernunft die Materie ibres Ramens, de i. die 7 Buchkaben ober 2 Solben im Deutiden ober irgend einer anbern Sprache ju finben? Dier beutet Die eine Bagichale ber Rris tif ein entscheibenbes Rein! Sollte es aber nicht moglich fenn, and bem Begriff die Rorm feiner empirifchen Unfchanung im Wort berguleiten, vermoge welcher Form bie eine von 2 Sylben a priori, und bie andere a posteriori feht, ober baß die 7 Buchstaben, in bestimm. ter Berbaltniß geordnet, angeschaut werden ? Dier fonardt ber Domer ber reinen Bernunft ein fo lantes Ra! wie Sans und Grethe vor bem Altar, permuthlich weil er fic ben bisber gesuchten allgemeinen Charafter einer philosophischen Sprache, ale bereite erfunden, im Geiffe getraumet.

Diese lette Möglichkeit nun, die Form einer empirischen Unschanung ohne Gegenstand noch Zeichen aus ber reinen und leeren Eigenschaft unfers außern und innern Gemuthe ber-

austufchopfen, ift eben bas die non me fu und wonen Judes, ber gange Edftein bes fritischen Abealismus und feines Thurm - und Logen-Baues ber reinen Bernunft. Die gegebenen ober genommenen Materialien geboren ben fategorifden und idealischen Balbern, peripate. tifden und afabemifden Borratbefammern. Die Analyfe ift nichts mehr als jeder Bufdnitt nach der Mode, wie die Sonthese, die Runft. nath eines gunftigen Leber = ober Beugichnei-Was die Eranscendental - Philosophie herd. metagrabolifirt, habe ich, um ber fcwachen Lefer millen, auf bas Sacrament ber Sprache, ben Buchftaben ibrer Elemente, ben Geift ib. rer Einsebung gebeutet, und überlaffe es ei nem jeden, die geballte Sauft in eine flache Sand in entfalten. -

Bielleicht ift aber ein ahnlicher Jbealismus bie ganze Scheibewand bes Juden - und heibenthums. Der Jude hatte das Wort und die Zeichen, ber heibe die Bernunft und ihre Weisbeit. ——

## Golgatha und Scheblimini!

Non

einem Prediger in ber Buften.

Mofes.

Wer von Bater und Mutter spricht:
Ich seh' ihn nicht!
Und nicht kennt seine Brüber,
Richts weiß von seinen Sohnen. —
Die nur unterweisen Jakob in Deine Rechte
Und Ifrael in Deine Lehre;
Die nur legen Räucherwert vor Deine Rase,
Ganze Opfer aus Deinen Altar.

Beremias.

Siehe! ich will fie mit Wermuth fpeifen , und mit Galle tranten; benn von den Propheten zu Berufa. tem tommt heuchelen aus ins gange Land.

1 7 8 4.

bracht. Die merkwürdigften Stellen bes erften Entwurfes, bie bem zweiten fehlen, merben im sachten Bande mitgetheilt werben.

Die Briefsammlung, welche bieser Band gleichfalls beschließt, ist in so fern umoltständig, als sie den Briefwechsel mit Jacobi nicht umsaßt. Dieser füllt die dritte Abtheilung des vierten Bandes von Jacobi's Werken, deren Berleger nicht eingewilligt hat, daß ein neuer Abdruck für die gegenwärtige Sammlung gemacht würde; dußer ich, dem von mehreren Seiten geäußerten Wunsche, diesen Brieswechsel hier beygesägt gu seben, nicht habe entsprechen können.

Münden ben 1. Mai 1825.

Friedrich Roth:

rod di imposi on mi moj moj mil Papar de la justificia de la vojet

"Auch ich kann nicht unterlaffen, bes Ber-"anugens gegen herrn Mofes Mendelsfabn "zu erwahnen, welches mir bie Durchlefung "seines Jerusalems gemacht bat. Gie vereis "nigt (nach eines Kenners Urtheil) alles, "was einer Schrift Gingang und Bepfall in "den Gemutbern ber Lefer verschaffen fann, "das, wodurch alle gute Schriften von jeber "ibn erhalten baben : vollfommene Deutliche "feit in den einzelnen Gebanken, einen leiche "ten und lichtvollen Zusammenhang in bem "Sortschritte berfelben; einleuchtenbe und nut-"liche Wahrheit an vielen Stellen, und Aus-"drucke von edlen und tugendhaften Gefinnun-"gen, (bie fein Wohlwollen fennen, und feinen 3mang leiben,) bev bem "Berfasser." \*) Was aber die Theorie von Recten, Pflichten und Vertragen betrifft, . so thut mir die Kunft, Collisionsfalle vernunf. tig zu entscheiden, weniger Genuge, als bie gemeine Mennung des alten Cicero und feis nes neuesten vortrefflichen Uebersebers und Auslegers. Ueber Diesen ftrittigen Punct und

<sup>\*)</sup> S. Garve's Anmertung jum 1. Buche bes Cicero von ben Pflichten. S. 95. 96.

einige abnliche werbe ich mich mit meinem andachtigen Lefer in die Lange und Breite, Hohe und Tiefe, Rreuz und die Queere,

fur und gut unterhalten.

Da aber eine große Kluft zwischen unfern religiofen und philosophischen Grundfagen befestiget ift, so erfordert es die Billiafeit, den Werfasser bloß mit fich selbst und feinem andern, als seinem eigenen, von ihm gegebenen Daßstabe zu vergleichen. Sert Men= belbsobn glaubt einen Stand ber Ratur, welchen er ber Gesellschaft, wie die Dogmatifer einem Stand ber Gnade, theils voraus theils entgegen fest. Ich gonne ihm und jedem Dogmatifer feine Ueberzengung, wenn ich mir gleich weber einen rechten Begriff noch Gebrauch von biefer ben meiften Buchftaben= mannern unfere Sabrbunderte fo geläufigen Sppothese zu machen fabig bin. Mit bem gefellschaftlichen Contract geht es mir nicht besser! Desto wichtiger muß uns beiden ber gottliche und ewige Bund mit Abraham und feinem Saamen feyn, wegen bes auf biefem urfundlich feverlichen Vertrage berubenden und allen Wolfern auf Erden verheißenen und ge= lobten Segens.

Da fich ber Verfasser so viel Mube gegeben hat, unter philosophischer und juriftischer Assistenz ben speculativen Freunden bes Maturrechts die ersten Grundsäse desselben zu erörtern, um am Ende einige Behauptungen

ber Rabbinen vernünftig erflaren zu fonnen. fo scheint auch wohl ber gorbische Knoten bes aufgelosten Rirchenrechts eine Folge jener ein tein und fruchtlofen Diabe zu febn. Wegen ber Unwendung auf ben Unterschied gwim iden Staat und Rirche, bavon herr Mens beislohn ausgegangen und mobin er wieder juruck febrt., ift biefe Theorie gleichsam: Die auldne bufte bes Deifters, berem Metas vorzüglich geprüft werden muß; weil bas bem speculativen Gefchmack eingeraumte Bors recht von amolf Blattern., welche ber biffi= bentische Lefer Frenheit erhalt zu über= idlagen, eine boppelte Bestechung ift, und es am meiften ben ben erffen Grund= faken barauf ankommt , ob folde anerkannt ober in Zweifel gezogen werben fonnen, ebe man gur Unwendung fcbreitet.

Ohne aus Staat, Religion und Gewissensfrepheit drep moralische Wesen oder Persfonen zu dichten, deren unmoralische Misselligkeit und Fehde desto mehr befremden muß, wenn das Sittliche sich auf Gesehe bezieht, die sich nicht einander widersprechen können, sind Staat, Religion und Gewissensfreyheit zuwörderst drep Worter, die dem ersten Anzblick nach alles oder vielmehr nichts sagen, und sich daher zu andern Wörtern verhalzten, wie die Unbestimmtheit des Menschen zur Bestimmtheit der Abiere.

"Sehr mobl! Ließe fich der Zwist durch "eine Worterflarung entscheiden." - Dennoch stehen ihrer brev aleich im Borbofe ber Theorie. Mit bem fittlichen Bermogen icheint es mir (in parenthesi) eben bie Bewandniß gu baben, wie mit einem moralischen Wefen. Das Bermogen beißt fittlich, wenn es mit ben Gefeten ber Weisheit und Gute besteben fann : fo follte benn auch Beisbeit mit Gute verbunden, Sittlich feit bei= fen. Rennt man aber ihren Bund Gerech= tigfeit, fo follte man mit gleichem Ruge ein Bermogen, bas mit ben Gefeten ber Weisheit und Gute besteben fann, gerecht nennen. Sind ferner Macht und Recht auch schon im Stande ber Natur beterogene Begriffe, fo icheinen Bermogen, Dit= tel und Guter mit dem Begriffe der Macht gar ju nabe verwandt ju febn, baß fie nicht bulb auf Ginerlen binauslaufen follten. Wo fommen aber bie Gefete bet Beise beit und Gute ber ? Giebt es folche Gefette : mas bat man, noch notbig nach einem Licht und Recht der Natur zu forschen ? Was ren biefe Gefete nicht schon an fich bas beste Recht ber Matur? - Um allerwenigsten begreife ich, wie und ben brep vorausgeschicks ten Erklarungen von Recht, Gittlichem und Gutern ber Schluß folge: ber Mensch also ein Recht auf gewiße Guter ober Mittel habe; wenn man fich nicht

willfusclich im Sinn ein Recht auf Glucfeligkeit zueignet, bessen Allgemeinheit doch
eben so wenig behauptet werden fann, als
ein allgemeines Recht auf gottliche Gesetzebung und unmittelbare Offenbarung.

Weil der Theorist zur Erörterung seiner Anfangsgrunde zwen Geschlechter, Rechthabende und Pflichtträger braucht, so macht er sich flugs die ersten aus einem sittelichen Vermögen, und die letten aus einen sittlichen Nothwendigkeit. Abermal eine Zwickmühle philosophischer Unbestimmtsbeit! — Bey den Rechthabenden wird bloß auf den Stand der Natur, bey den Pflichteträgern zugleich mit auf den Stand der Geseschschaft Rücksicht genommen, und durch eis nen schielenden Ausdruck konnte nicht thun und leiden desso leichtfertiger verswechselt werden.

Entspricht aber jebem Recht eine Pflicht, so entspricht auch bem sittlichen Wermögen ein sittliches Un vermögen, sich eines Dinges als Mittels zur Glückeligkeit zu bedienen; eher Noth, als Nothwendigkeit. Daher giebt es im Stande ber Natur keine andere als Unterlassungs = Pflichten, fein Thun, sondern ein reines Nichtstun.

Wenn Ich ein Recht habe, mich eines Dinges als Mittels jur Glückeligkeit zu bebienen, so hat igder Mensch im Stande ber

Marur ein gleiches Recht; gleichwie der Solsdat, mabrend des Krieges, die Befugniß hat, dem Feind umzubringen, und der Feind ihn. Oder sind die Gesehe der Weisheit und Güste so mannigfaltig, als mein und sedes andern Ich? oder gehört auch das metaphysische Gesehh königlicher Selbst = und Eigenliebe zum Recht der Natur?

Jugestanden, daß die Gesetze der Weiser beit und Gute sich einander nicht widerspreschen können; lassen sich denn nicht eben so gut Collisonskale zwischen ihnen, als zwisschen Selbstgebrauch und Wohlwollen denken? Giebt es keine Mißbelligkeit, keine Felds zuge zwischen moralischen Eigenschaften, wie zwischen moralischen Wesen? — und wird nicht die Freybeit dort, wie hier, ein Schlachtopfer sittlicher Nothwendigkeit und den Gesehen der Weisheit und Gute, in denen also auch schon ein Zwangerecht liegt?

Ift es aber Weisheit und Gute, unfer — ich weiß nicht: ob vollkommenes wober unvollkommenes? — Recht auf Mittel der Gluckfeligkeit, und das schmale Bermögen unserer Sabseligkeit noch durch Gerfetz zu beschneiden und zu verstümmeln? oder sind auch diese Gesetz schon von der Beschaffenheit, daß durch selbige alle Bedingungen, unter welchen das Pradicat eines Mittels zur Gluckfeligkeit den Dingen zukommt, beiden

Geschiechtern gegeben sind? Diese Gesche nun, von welchen unser sittliches Bermögen und Unvermögen abhängt, werden als weltz fundig und dem ganzen menschlichen Geschlecht offenbart, vorausgesetz; oder besteht ihre Bollsfommenheit, weil sie sich vermuthlich auf inz nere Gesinnungen beziehen, eben darin, daß sie nicht nöthig haben geäußert zu werden, und man daher auch keinem speculativen Leeser angerlich davon Rechenschaft geben darf?

Gleichwohl scheint mit allen Wortschrauben, worauf jede Erklarung bes Theoristen gestellt ift, Die Sache barauf hinauszulaufen, daß der Mensch im Stande der Natur ein Rechthabender fep, infofern fein Gebrauch eines Dinges zum Mittel ber Gluckfeliafeit mit den Gesetzen der Weisheit und Gute ber fleben fann; bingegen jum Pflichttrager werde, sobald ber Gebrauch eines Dinges, als Mittels zur Glückfeligkeit, Diefen Gefe= Ben widerspricht: jener sich also eines thas tigen Raturrechts zu erfreuen, biefer aber eines leibenben Raturrechts getroften babe. - Trop aller pharifaifchen Scheinheiligkeit, womit die Buchftabenmenfcen unfers erleuchteten Jahrhunderts Die Grundfaße bes Widerforuchs und fattfamen Beweises im Munde führen, find sie die argften Schander ibres eigenen Gebaues!

Wegen Diefet Collifonsfalle zwischen pofitiven und negativen Befugniffen, zwischen

Belbitaebrauch und feidiner Abbangigfeit vom Wohlwollen weiserer Gelbstbraucher im Stanbe naturlider Unabbangiafeit, erscheinet aus bem Gebien bes Theoristen , gleich einer Mafdinen Dallas, bas Gefet ber Gerechtigfeit! - Was für ein Aufwand moftischer Befete . um ein fummerliches Recht ber Ra= tur aufzuführen, bas faum ber Rebe werth ift , und weber bem Stanbe ber Gefellichaft, noch ber Cache bes Jubenthums anpaßt! "Lagt fie nur bauen," murbe ein Ammonitet fagen, "laßt fie nur bauen; wenn guchfe "binauf zogen, Die gerriffen wohl ihre fteis "nernen Mauern." Man versuche es aber nur, gewiße Behauptungen ber Rabbinen gottlider Vernunft obne folde Grundfate vers nunftig zu erflaren.

Als pflichttragender Lefer bescheide mich von selbst, daß ich keinem rechthabenden Scrisbenten seine Befugniß, sich einer versährten Leibnisischen Worterklarung, als eines Mitztels zur Erörterung der ersten Buchstaben seines Maturrechts, zu bedienen, um so wenisger streitig machen kann, da die sich einans der niemals widersprechenden Gesehe der Weissheit und Gute sich wider Wissen und Bissen des Theoristen unter seinen Sanden entzwept, und eine neue Werbindung durch Gerechtigs

feit nothig haben.

Als rechthabender Buchstaben = Mensch wunschte ich mir aber andachtige Lefer von

besserem Wissen und Gewissen, benen ich nur die Frage vorlegen darf: "Wie sollte die in, Gerechtigkeit, welche einem jeden das "Seine giebt, aushören zu sepn, was sie ist, "ihr eigen Wesen verlaugnen können, det "Weisheit und Güte das ihrige rauben, "und ihre eigene unwandelbare Eine "heit für Zwey ausgeben, die so verschies"den unter sich sind, als sie selbst von beis "den ist?"

Ift es Weisheit und Gute, einem jesten bas Seinige zu geben und zu lassen? Freplich in bem einzigen Fall, wo es kein ander Recht zum Eigenthum giebt, als die Weisheit und Gute des Gebers. Dieser Fall ist aber nur ber einzige in seiner Art. Wie schieft sich nun ein Geschechtswort für ein einzelnes Ding, das sich mit nichts schichtet, und mit nichts unster eine Rubrife zu bringen ist?

Leibnis hatte also Recht für jenen eine geinen Fall, von dem nur in einer Theos dicee die Rede feyn fann. Imsere schönen und füßen Geister, die vom starten Getrank ihrer Alweisheit und Menschenliebe berauscht, alles Gefühl von Gerechtigkeit in Edicten und homilien und aphtonianischen Chrien verschweben, haben auch Recht, nach der zusammenshangenden und spstematischen Bündigkeit des romisch zund metaphyfisch statholischen De

aftbetifden Elemente aller menfolichen Erfennt. nik und Bernunft. Die altefte Sprache mar Mufit, und nebft bem fubibaren Abothmus bes Bulfichlages und bes Othems in ber Rafe, bas leibhafte Urbild alles Beitmaßes und feiner Bablverbaltniffe. Die altefte Schrift mar Maieren und Beichnung, beschäftigte fich alfo eben fo frube mit ber Defonomie bes Raums, feiner Einfdranfung und Beftim mung durch Riguren. Daber baben fic bie Begriffe bon Beit und Raum burd ben überfcwenglich beharrlichen Ginfluß ber beiben ebel ften Sinne, Gefichts und Gebors, in die gange Sphare des Verstandes, so allgemein und noth. wendig gemacht, als Litht und Luft für Ang; Dor und Stimme find, bag Raum und Beit, wo nicht ideae innatae, boch wenigftens matrices aller auschanlichen Erfenntnis zu fenn Scheinen-

Entfpringen aber Sinnlichfeit und Beriffand als zwen Stamme ber menschlichen Erfenntniß aus Einer gemeinschaftlichen Wurzel, so daß durch jene Gegenstände gegeben und durch diesen gedacht werden; zwwelchem Behuf nun eine so gewalkthätige, nur befingte, eigenstunige Scheidung desjenigen, was die Ratur zusammengefügt hat! Werden nicht alle beide Stämme durch eine Dichotomie und Zwenspalt ihrer gemeinschaftlichen Wur-

zel ausgehen und verdorren? Softe fic nicht zum Sendilve unferer Erkenntniß ein einziger Stamm beffer schicken, mit zwen Wurzeln, einer obern in der Luft und einer untern in der Erde? Die erste ist unfrer Sinnlichkeit preiszegeben, die lette hingegen unsichtbar, und muß durch den Verkand gedacht werden, welches mit der Privität des Gegebenen ober Genommenen, wie auch mit der beliebten Inversion der reinen Vernunft in ihren Theorien mehr übereinstimmt.

Es giebt vielleicht annoch einen chymisischen Baum ber Diana nicht nur jur Erbfenntist der Sinnlichfeit und des Verstandes, sondern auch jur Erläuterung und Erweiterung beiderseitiger Gebiete und ihrer Gränzen, welche durch eine per antiphrasin getaufte reine Bert nunft und ihre dem hetrschenden Indisferentismo frohnende Wetaphysit (jene alte Wutter des Chaos und der Nacht in allen Wissenschaften der Sitten, Religion und Gesetzgebung!) so dunkel, berwirrt und ode gemacht worden sind, daß erst aus der Worgenröthe der verheißnen nahen Umschaffung und Aufflärung der Lhau einer reinen Ratursprache wiedergeboren werden muß.

Ohne jedoch auf den Befuch eines neuen, aus der Sobe aufgebenden, Lucifers ju war-

ten, noch mich an bem Beigenbaum ber gro. Ben Gottin Diana! ju bergreifen, giebt uns . Die ichlechte Bufenichlange ber gemeinen Bolfs. fprace das fconfte Gleichnig für Die hopoffae tifche Bereinigung ber finnlichen und verftand. "lichen Raturen, ben gemeinschaftlichen Ibiomenwechsel ihrer Rrafte, die fonthetifden Geheim. niffe beiber correspondirenden und fich wiberforedenden Gefalten a priori und a posteriori, fammt ber Transsubstantiation subjectiver Bebingungen und Subsumtionen in objective Bra. dicate und Attribute durch die copulam eines Macht. oder Bliefworts jur Berfurgung ber lan. aen Beile und Ausfüllung bes Jeeren Raums in periodiscen Galimathias per Thesin und Antithesin.

D um die Sandlung eines Demositenes und seine breveinige Energie der Beredfamteit ober die noch kommen sollende Mimik,
ohne die panegprische klingende Schesse einer Engelzunge! so wurd' ich dem Leser die Augen
öffnen, daß er vielleicht sahe — Beere von Auschauungen in die Beste des reinen Berfandes hinauf — und Deere von Begriffen in
den tiesen Abgrund der sublbarken Sinnlichfeit herabsteigen, auf einer Leiter, die kein
Schlafender sich träumen läst — und den Reihentanz dieser Mahanazmoder zweper Bernunsteheere — die geheime und ärgerliche Ehronik ihrer Buhlfchaft und Nothzucht — und die ganze Theogonie aller Riefen = und Heldenformen der Sulamith und Muse, in der Mythologie des Lichts und der Finsterniß — bis auf das Kormenspiel einer alten Baubo mit ihr selbst — inaudita specio solaminis, wie der heil. Arnobius fagt — und einer neuen und einer neuen und einer Kutes fleckten Jungfrau, die aber keine Muteter Gottes seyn mag, wosür sie der heil-Anselmus hiele. —

Wotter haben also ein afthetisches und logifches Bermbaen. Als fichtliche und lantbare Gegenstande geboren fe mit ihren Elementen jur Sinnlichkeit und Anfchaunna. aber nach bem Beift ibrer Einfesung und Bebeutung, jum Berfand und Begrif-Rolalic find Worter fowohl reine und fen. empirifche Anichauungen, als auch reine und empirische Beariffe: empirisch, weil Empfindung bee Befichts ober Gebors burch fie bewirft - rein , infofern ihre Bedeutung durch nichts, was ju jenen Entpfindungen debort, bestimmt wird. Borter, als unbestimmte Gegenstande empirischer Anschauungen , beißen nach dem Grundtert der reinen Vernunft, afthetifde Erfdeinungen. Bolglich find nach ber emigen Lener bes antithetischen Barallelismus, Borter ale unbestimmte Gegenftanbe empirifder Beariffe, tritifde Ericheinun aen,

Gespenker, Richt- vder Unwörter, und werden nur durch ihre Einsehung und Bedeutung des Gebrauchs zu bestimmten Gegenständen für den Berstand. Diese Bedeutung und ihre Bestimmung entspringt, weltkundiger maßen, and der Berknüpsung eines zwar a priori willführlichen und gleichgultigen, a posteriori aber nothwendigen und unentbehrlichen Wortzeichens mit der Unschauung des Gegenstandes selbst, und durch dieses wiederholte Band wird dem Verstande eben der Begriff vermittelst des Wortzeichens als vermittelst der Anschauung selbst, mitgetheilt, eingeprägt und einverleibet.

Bit es nun moglich, fragt ber Ibealis. mus bon ber einen Seite, aus ber bloßen Un. fcanung eines Worts ben Begriff beffelben ju finden? 3ft es moglio, and ber Materie des Worts Bernupft, feinen 7 Buchftaben ober a Solben - ift es moglich, aus ber gorm, welche die Ordnung diefer Buchftaben und Splben bestimmt, irgend etwas von bem Begriff bes Borte Bernunft berauszubringen? Sier autwortet die Kritif mit ihren : beiben Bag. icalen gleich. Zwar giebt es in einigen Spraden mehr ober weniger Borter, aus benen Logographen, welfche Charaden und wikige Rebus durch eine Unalpfe und Solbe ber Buch. faben oder Solben in neuen Formen ericaf. fen werden fonnen. Alebann find es aber neme

Anschammgen und Erscheinungen von Wortern, die mit dem Begriff bes gegebenen Worts eben so wenig übereinstimmen, als die verschiedenen Anschaunngen selbst.

: If es ferner moglich, fragt ber Idealismus von ber andern Seite, aus bem Berfande die empirische Unschauung eines Worts in finden? Ift es mbglich, aus bem Begrif. fe ber Bernunft bie Materie ibres Ramens. de i. die 7 Buchkaben ober 2 Solben im Dentiden ober irgend einer anbern Sprache zu finben? Dier beutet die eine Bagichale ber Rritif ein enticheidendes Rein! Sollte es aber nicht moalich fenn, and bem Begriff bie gorm feiner empirifden Unichanung im Bort berauleiten, vermoge welcher Korm bie eine von 2 Sylben a priori, und bie andere a posteriori feht, ober baß die 7 Buchffaben, in bestimm. ter Berbaltniß geordnet, angeschaut werden ? Dier fongrot ber Somer ber reinen Bernunft ein fo lantes Sa! wie Dans und Grethe vor dem Altar, permutblich weil er fich den bisber gesuchten allgemeinen Charafter einer philosophischen Sprace, ale bereits trfunden, im Beiffe getraumet.

Diese lette Möglichfeit nun, die Form einer empirischen Anschauung ohne Gegenstand noch Zeichen aus der reinen und leeren Eigenschaft unfers außern und innern Gemuthe ber-

bung ihre Majestat flugs unterwerfen wird, besonders in der letten Reige eines fritischen Jahrhunderts, wo beiderseitiger Empirismus, mit Blindheit geschlagen, seine eigne Blose von Tage zu Tage verdächtiger und lächerlicher macht.

Der britte, bochfte und gleichfam empfe rifde Aurismus betrifft alfo noch die Oprade, bas einzige, erffe und lette Organon und Rriterion ber Bernunft, ohne ein anber Erebitip als Ueberlieferuna und Usum. Es gebt aber einem auch bennah mit biefem 9001. wie jenem Alten mit bem Abeal ber Bernunft. Je langer man nachbenft, befio tiefer und inniger man berfimmt und alle Luff in reben "Web ben Eprannen, wenn fic merliert. Gott um fie befummern wird! Bogu fra-"gen fie alfo nach Ihm? Dene, mene, tectel ben Sophiften! ibre Scheibemunge wirb an eicht gefunden, und ihre Wechfelbant ger-"brochen werden !!"

Receptivität der Sprace und Spontaneität der Begriffe! — Aus diefer doppelten Quelle der Zwendeutigkeit schöpft die reine Bernunft alle Elemente ihrer Rechtaberen, Zweifelsucht und Kunstrichterschaft, erzeugt durch eine eben so willkubrliche Analysis als Synthesis des dreymal alten Sauerteigs neue Phantomene und Meteore des wandelbaren Dori-

zonte, ichnift Zeichen und Bunder mit dem Allhervorbringer und Zerftorer, dem merfurb alifchen Zauberstabe ihres Mundes, ober dem gespaltenen Sansetiel zwischen den drey spllogistischen Schreibefingern ihrer herfulischen Faust —

Schon bem Ramen Metaphyfit bangt Diefer Erbichabe und Ausfas ber Amendentia. feit an, der baburch nicht gehoben, noch weniger verflatt werben mag, baß man bis zu feinem Geburtsort, ber in ber gufalligen Opm thefe eines ariechischen Bormorts lieat, am rictarbt. Sefett aber auch, bag es in ber transicendentalen Copif auf ben empirischen Unterfcbieb binten und über noch weniger anfame, als ben einem a priori und a posteriori auf ein bufteron proteron, so breitet Sich boch bas Muttermal bes Mamens von ber Stirn bis in die Eingeweide ber gangen Bis feuichaft aus, und ihre Lerminologie verbalt Ach an leber anbern Runft. Weib. Bergennb Soulfprace, wie bas Quedfilber ju ben ubrigen Metallen.

Zwar foute man aus fo manchen analytifden Urtheiten auf einen gnoftischen haß gegen Materie oder auch auf eine mystische Liebe jur Form schließen: dennoch hat die Synthests des Pradicats mit dem Subject, worin zugleich das eigentliche Object der reinen Bererkannter lebendiger Wahrheiten, als ein Dieb und Morber zu erschleichen.

"Ein Herr, der zu Lügen Luft "hat, des Diener sind alle gotte "los."\*) Alle seine Ansprüche auf ein tonigliches Monopol der Ungerechtigkeit; alle seine Versuche und Einfalle, die Eingeisse der Nachahmung seinen Unterthanen durch Galgen und Schmach-Sticke zu verzäunen oder zu versalzen; haben keine andere Wirkung, als die Sophisteren seiner Herrschaft in den Augen der Nachwelt besto verächtlicher und lacherlicher zu machen.

Er spricht: fo geschiebts! - "und "wie der Mensch alle Thiere nennen murbe, "follten fie beißen." — Rach diesem Bor= und Chenbilde ber Bestimmtheit follte iedes Wort eines Mannes die Sache felbst fevn und bleiben. Auf biese Aehnlichkeit bes Geprages und der Ueberschrift mit dem Mu= fter unseres Geschlechts und dem Meister un= ferer Jugend — auf biefes Recht ber Na= tur, sich bes Worts, als des eigentlich= ften, ebelften und fraftigften Mittels zur Offenbarung und Mittbeilung unserer innigsten Willenderflarung zu bedienen, ift die Gul= tiafeit aller Bertrage gegrundet, und biefe feste Burg ber im Berborgenen liegenben

<sup>\*)</sup> Sprichw. Sal. 29, 12.

Wahrheit ift aller welschen Praktik, Maschis neren, Schulfüchieren und Marttidreveren überlegen. Der Diftbrauch ber Sprache und ibres natürlichen Zeugnifes, ist also der grobste-Meineid, und macht den Uebertreter biefes erften Gesetes ber Vernunft und ibrer Gerechtigfeit jum argften Menschenfeinbe , Spowerrather und Widerfacher deutscher Aufrichtigfeit und Redlichkeit, worauf unsere Burbe und Gluckfeligkeit beruht. Gin pu= nischer Prediger, nicht in der Buften, bat. es funden, daß die Ratur den Menschen beutsch, gemacht, und daß alle Oeuvres diverses einer conifd = sodomitischen Mund= art, die nach b. . und f. . wie nach Dech, und Schwefel flinkt, nichts als schwarze Runfte eines f .. Diable ber Binfterniß find.

In einem Schauthal voller unbestimmsten und schwankenden Begriffe, ift der Ruhm nicht fein von größerer Aufklarung! — besserer Entwickelung! — richtigerer Untersschwing! — und sublimirtem Sprachgesbrauch des gesunden Menschenverstandes! — gegen die Zeiten und das System eines Hobbes. Ich habe schon die Verwandtschaft bessenigen, was der eine Necht und der ansdere Macht nennet, gerügt. Zwangespflichten, deren Vollfommenheit derin besssteht, daß sie mit Gewalt exprest wergden können, scheinen gleich nabe an die Versbindlichkeit der Furcht zu gränzen. Ferseindlichkeit der Furcht zu gränzen.

ner, wenn man durch Aeußerung des Wohlrooffens eben so viel gewinnt, als man durch Aufopferung verliert, so find auch die Col= lisions = Kalle zwischen Wohlwoden und Selbstgebrauch, oder groifden den Pflichten degen Sich und ben Rachften, eben fo gut Fruchte einer armseligen Sophisteren, wie ber vorgespiegelte Conflict zwischen ben Rechten ber Gottbeit und bes Menschen, welchem Conflict ber Theorist alle Uebel Schuld giebt, Die von ieber unter bem philosophischen und volitischen Deckmantel der Wahrheit und Gerechtigfeit ausgeübt worden. Menschenliebe ist eine angeborne Schwachkeit, und Wohls wollen wenig mehr als eine Geckeren, Die man fich bald ein = bald auszuschwaßen sucht, ben Lefer mit Schulfprache plagt und hoffert. übrigens fich mit bem verschluckten Innhalte bet Begriffe gutlich thut, und mit den leeren Schaalen über bas parthepische Publifum luftig macht. Rurg, bas gange Penelopen= gewebe lauft auf Die Bebendigfeit binaus. jedes von dem andern unzertrennliche Eins zwiefach erscheinen, und wiederum flugs in einander fallen zu laffen, daß burch bergleis den Socuspocus unter beiberlen Ge= falt alle Augenblicke Standwunct und Befichtefreis verruct, ber fpeculative Buchtab= ter aber auf ber schmalen Tangleine schwindlich wird - unterbeffen ber zwischen himmel und Erde schwebende Epha der Theorie

im Lande Sinear, with Jerufalem nicht fürder bleibt an ihrem Ort zu Jerufalem, sondern unter dem Meridian Babels zu liegen kommt. — \*)

Man berwirrt namlich die Begriffe, und es ift im genaueften Berftande eben fo mes nig ber Babrbeit gemäß, ale bem Beften ber Lefer zuträglich, wenn man Staat und Rirche entgegen fett, die innere Gluckseliafeit von der außern Rube und Gicherbeit fo icarf abschneibet, mie das Zeitliche vom Ewigen. Das Kind der einen Mutter war von ihr felbst im Schlafe erdruckt, und bas noch lebende Kind zappelt bereits unter bem aufgeholienen Schwertstreide bes falomonischen Scharfrichters, um es entamen zu theilen, Dieser Die Salfte und iener die Salfte. -

Bur wahren Erfüllung unserer Pflichten, und zur Wollfommenheit des Menschen gehoren Sandlungen und Gesinnungen. Staat und Kirche haben beide zu ihrem Gegenstande. Folglich find Sandlungen ohne Gesinnungen, und Gesinnungen ohne Sandlungen, eine Salbirung ganzer und lebendiger Pflichten in zwo todte Salften. Wenn Bewegungsgrunde keine Wahrheitsgrunde mehr seyn durfen, und Wahr-

<sup>\*)</sup> Bachar. · 5, 10. 11. — .12, 6.

heitsgrande zu Bewegung sgrunden weiter nicht taugen; wenn das Wesen vom nothwendigen Berstande, und die Wirklichskeit vom zufälligen Willen abhängt: so hört alle göttliche und menschliche Einheit auf, in Gesinnungen und Handlungen. Der Staat wird ein Körper ohne Geist und Leben — ein Aas für Adler! Die Kirche ein Gespenst, ohne Fleisch und Bein — ein Popanz für Sperlinge! Die Vernunft mit dem unveränderlichen Zusammenhange sich einsander voraussetzender oder ausschließender Bestisse, steht stille, wie Sonne und Mond zu Gibeon und im Thal Ajalon.

Dennoch mennt der Theorist, daß allenfalls bem Staat eben so wenig an ben Ge= finnungen seiner Unterthanen gelegen fevn burfe, als dem lieben Gott an ibren Sand= lungen, wodurch er nicht nur seinem eigenen o demen bes Judenthums widerfpricht, fonbern abermal einstimmig mit Sobbes bie bochfte Gluckseligfeit in außerlicher Rube und Sicherheit fett, sie mag fommen, woher sie wolle und vollfommen so furchterlich feyn, wie jene Abendruhe in einer Festung, welche bes Nachts übergeben foll, daß sie, wie Je= remias fagt , ,,einen ewigen Schlaf ichlafen, "von bem sie nimmer aufwachen." folche Wortspiele physiognomischer und hopofritischer Unbestimmtbeit fann fich in unsern erleuchteten Zeiten ber Mitternacht jeder

Buchftaben = und Wortkramer über ben fachverständigsten Meister einen Triumph erwerben, ben er im Grunde boch ihm zu verdanken hat; aber eine Sprachverwirrung ber Begriffe bleibt nicht ohne practifche Folgen.

Dhne mich und dich, andachtiger Lefer! mit der noch speculativeren Anwendung zu ermuden, munschte ich, unserer beiderseiz tigen Sicherheit wegen im obersten Stockswerke, keinen solchen lockern Grund und sand digen Boden für die neue und harte Theorie

bes Judenthums.

Weil ich auch von keinen ewig en Wahrsbeiten, als unaufhörlich Zeitlichen weiß, so brauche ich mich nicht in das Casbinet des göttlichen Verstandes, noch in das Seiligthum des göttlichen Willens zu versteisgen; noch über den Unterschied mich aufzushalten zwischen un mittelbarer Offensbarung durch Wort und Schrift, die nur iht und hier verständlich ist, und zwischen mittelbarer Offenbarung durch Sache (Natur) und Begriff, welche versmöge ihrer Seelenschrift zu allen Zeiten und an allen Orten leserlich und verständlich seyn soll.

"Sich immer wider alle Theorien und "hypothesen strauben, und von Thatsachen

preben, nichts als von Thatfachen boren wolglert, und fich gerabe ba am wenigsten nach "Thatfachen umfeben, wo es am meiften bar-"auf antommt." — Doch ich babe weber hunger ju Schaubrodten, noch Mauße und Rrafte ju laborinthischen Spagiergangen und verivatetischen Labprinthen: fondern eile gur Sache, und Rimme mit herrn Menbelssohn barin gang= lich überein, daß bas Judenthum von feiner aeoffenbarten Religion wiffe, und gwar in dem Verstande, worin es von ihm felbst genommen wird b. i. ihnen eigentlich von Bott durch Wort und Schrift nichts bekannt gemacht und anvertraut worden fen, als mur bas finnliche Bebiculum bes Gebeimniffes, ber Schatten von gufunftigen Butern, nicht bas Wesen ber Guter felbft, beren wirkliche Mittheilung fich Gott burch einen hoberen Mittler ; Hobenpriester , Propbeten und Ronig, als Mofes, Maron, David und Salomo maren, borbehalten batter - Gleichwie baber Mofes felbst nicht wußte abaß fein Antlig eine glanzende Riete heit hatte, Die dem Bolfe Furcht einjagte, formar auch die gange Gefetgebung biefes nottischen Ministers ein bloßer Schleier umb Worhang ber alten Bundedreligion, Die noch bis auf ben beutigen Sag unaufgebertt und - versiegelt bleibt.

Der darakteristische Unterschieb umischen Subenthum, und Christenthum betrifft alfo, mebep aun = noch mittelbare Offenbarung, in bem Werstande, worin bieles won Auben und Raturalisten genommen wird m-- noch ewige Wahrheiten und Lehrmennungen - - noch Ceremoniel und Sittengefete, fonbern lediglich geite lide Gefdictsmabtbeiten, Die fich zu einer Zeit zugetragen haben , und niemale wiederkommen - Thatfachen, die burch einen Zusammenfluß von Ursachen und Wirkungen in einem Zeitpunct und Erdraum mabr geworden, und alfo nur von biefem Punct ber Reit und bes Raums als mabr gedacht merden fonnen, und burch Autoritat bestätiget werben muffen. Autorität kann zwar bemuthigen, aber nicht belehren: Ge fann die Wernunft niederschlagen, aber nicht fesseln. Dennoch verschrombet ohne Autos ritat bie Bahrheit ber Geschichte mit bem Geschebenen felbft.

Dieser characteristische Unterschied zwischen Spriftenthum und Judenthum betrifft Gesschichten abr beiten nicht nur vergansgener, sondern auch zukunftiger Zeisten, welche vorausverkundigt und vorhergessagt worden, durch idem Geist einer so allgesmeinen als einzelnen Worsehung, und die, ihrer Natur nach, nicht andere als durch Elauben angenommen werden können. Iu-

bifche Autorität allein giebt ihnen die erforberliche Anthentie; auch wurden diese Denkswürdigkeiten der Bor = und Rachwelt durch Wunder bestätigt, durch Glaubhaftig= keit der Zeugen und Ueberlieferung bewährt, und durch eine Evidenz wirklicher Erfüllungen unterstüht, die zureichend sind, den Glauben über alle talmudische und dialectische Zweisel und Bedenklichkeiten hinweg zu seken.

fegen.

. 205

Daber beißt bie geoffenbarte Reli= gion des Christenthums, mit Grund und Recht, Glaube, Bertrauen, Buverficht, getrofte und findliche Berficherung auf gott= liche Zusagen und Werbeißungen, und ben berrlichen Fortgang ihres sich felbst entwickeln. den Lebens in Darstellungen von einer Klar= beit gur andern, bis gur volligen Aufdeckung und Apofalppse des am Anfange verborgenen und geglaubten Bebeimniffes in Die Rulle bes Schauens von Angesicht zu Angesicht: gleichwie ber Bater Abrabam bem Ewigen glaubte, froh mar, daß er Geinen Tag feben follte, ibn fabe und fich freute; benn er ameifelte nicht an der Berheißung Gottes durch Unglauben, fondern ward fart im Glauben, und gab Gott die Ehre. Darum wurde es ibm auch jum Berbienft gerechnet. Dem Gesetgeber Mofes aber wurde ber Gingang in das land ber Berbeigung rund abgeschla= gen; und burch eine abnliche Berfundigung

bes Unglaubens an bem Geifte ber Griabe und Wahrheit, welcher in bieroglophischen Gebrauchen fombolifchen Geremonien und Sandlungen gediegener Bedeutung aufbewahrt werden foffte auf die Zeit ber Erquickung. Ausgiegung und Salbung, artete Diefes irrbifche Behiculum einer zeitlichen , bilblichen , dramatischen, thierischen Gefetgebung und Opfervienftes in bas verberbte und toblich schleichende Gift eines findischen, fnechtischen, budftablichen, ababetifchen Aberglanbens aus: Der gange Mofes bemnach fammt allen Propheten ift ber Fels bes driftlichen Glaubens, und ber auserwählte foftliche Edftein, Der von ben Bauleuten verworfen, auch ihnen zum Eckstein, aber bes Anftoßes, jum Relfen bes Scandals geworden ift, baß sie sich aus Unglauben stoßen an dem Wort. worauf ihr ganges Gebau berubt. Mofes selbst der größte Prophet, und der Rational= Gefetaeber nur ber fleinkte veraanglichfte Schatten feines Amts, welches er jum blofen Borbilde eines andern Propheten bes fannte, beffen Erweckung er feinen Brubern und ihren Nachkommen verhieß, mit dem ausbrucklichen Befehl und Gebot Dem fel= ben zu gehorchen. Das gulbene Ralb agpptischer: Ueberlieferung und rabbinischer Menschenfatungen, burch Naron und Die Saupter ber Spnagoge, unter bem Schein gottlicher Bernunft - (um bes Emigen witken!) — war völlige Zerftorung bes Gefetes, ihrer eigenen Weisfagung zufolge. Durch diesen letten Grauet ber Berwüstung wurde Moses zum Pabst ber entweihten Nation, der Leichnam seiner verweseten Gesetzebung zur Reliquie ber Superstition, Bethauser zu Mördergruben, Bethel zu Bethaven und die Stadt des Blutzbräutigams, trot dem heidnischen und anzticheistischen Rom, eine babylonische Meteund Schule des herrschenden Anklägues, Rechlaunders, Lügners und Mösbers von Ansfang.

Das Christentbum glanbt alfo nicht an Lebrmevilungen ber Philosophie, Die michte all eine alwbabetifche Schreiberen menfchlicher Speculation, und bem wandelbaren Mond = und Modempechiel unterworfen ist! - nicht an Bilber nnb Bilberbienft! - nicht an Thier= und Selbendienft! - nicht an fombolifde Elemente und Lofunde reichen ober mige febrange Ruge, welche die atfichtbate Sand bes Ohngefahrs auf der theißen Want babin geftrichen ! mide an w bibliger is deplaton if the Babe: len!!!-- an feine vorübergebenben Schate ten nicht bleibenber, nicht fortbaut render handlungen und Ceremonien, denen man eine geheime Kraft und werklarbare Magie gutraut! - an feine Gefete. Die auch obne Glauben baran gethan werden muffen, wie fich der Theorist irgendro ausbrückt, trot seiner epikuristisstrichen Wortzklauberep über Glauben und Wiffen!
— Nein, das Epristenthum weiß und tennt keine andere Glaubendfaffeln, als das feste prophetische Wort in den alsteraltesten Urkunden des menschlischen Geschiechts und in den heiligen Schriften des achten Judenthums, ohne samazitische Absonderung und apostryphische Mischnah. — Jene Niedenlage machte eben den Juden zu einem gottesgestehren, gesalbten und vor allen Wölkern der Erde zum heil der Menschwie berufenen und anderwählten Geschlechte des Eigenthums.

eine dem eifernen Ofen agyptischer Ziegelbrenneren und Frohndienstarfeit entsuhrte Horde hatte freplich Handlungsfesseln nötzig, und einen Zucht mei fer zur bevorstehenden Bildung eines sonderlichen Staats! Wie der Grift des Herrschen Staats! Wie der Grift des Herrschen Sanctedneu erhittert murde: so betrübte ihre pobleschafte lingebuld nach basse Kitelseie und findische Ungebuld nach einem Ranigs den Geist des letzen Riche tende histogen lengmuthigen Rache all websen kinnen Besterung leitet.

Der außerordentliche Geschmack an Gefetzgebung und der königliche Lurus barin beweist eine eben so große Unfahigkeit sich

felbit , sals feines gleichen autregieren 32 und ist ein genteinsetaftisches Beburfing für Sclanen und ibned abnliche Defunten. Gin Abeil modaifcher Weidheit mar .. zwie bes Bolfs Dabfelinfeite, daron trach e Beite ar mitige nitifthe Rumbeitetfug auch ibn Schrfleis bates bemaurtab jum berb Beiferftud gewinet Dauer moch fraufer anderbuditerister twachen, enthecite: Seines wolffi bit ifth e a Mhinfchele runbe-enblich wien Biber seinede den nafi fch en Etremoniele bannen menibergebenbe Danbe fungen noch a ed inden nein Bed bu tabn a ige bundeits, aber ibemb unvermeiblichen Diffvers Minbreffer und : unuben cinalidien : Michrauebe mundlichen Kortnflanzunn Wielt degeben wort. gleichmie ber in ben: Berbereitumbtagen bet Gofebgebung gebruibbuthe unbigettiebene Ratach ism uis: affarmeiner Menichenneligion bem lofen : G e fob matte tollia rione bu dennig : et fie fein molitenamekantenbereit ... Mach Makache berrawen Kridgenabon ber besten Regiernem as fosimumindes gerf und er Ben, Didt, mußte ifich seilmehr bie bimme tifche Politif qu ibemi frebifchen bout geitlichen bamate berunterlieffen ; ohne bas bund an ist und bien gefesselt gu fenn, um aleich ber Soune, ihren glanzenben ewis gen Eirfel burchzulaufen vom Glauben Abrahams vor bem. Gefet, bis Glauben feiner Rinder und Erben ber Berbeigung nach bem Gefete; benn bem gerech= ten

ten Abraham mar bie Berbeifung, aber fein Gefet, als bas Reichen bes Bunbes am feinem Kleische gegeben. Gerabe in biefer ache ten Politif erblicken wir , wie jener Weltweise fagte, eine Gottheit , wo gemeine Mugen ben Stein feben. Die gediegene Bebeutung vorübergebenber Sandlungen zielte also mabricheinlich: auf ben verlornen obes verbrebten Schluffel ber Erfeunts nif, an welchem ben Sauntern ber Sonas goge so wenig gelegen war, baß sie sich bie unbefugte Erlaubniß nabmen, das gange Solog bes Gefebes gar ju jerftoren, das Himmelreich daburch zuschloßen vor bent Menschen , felbst nicht bineinkamen , und bie binein wollten, nicht bineingeben ließen, sons bern aus Rabbinen gottlicher Wernunft lirorati III. literarum, Die vollfommenften Buchftabenmenfcben und Maforeten im beiligften und fruchtbarften Berftanbe murben.

Durch Ratur und Begriff ber Sas
de ist die Abstedung der mosaischen Vere
fassung, welche mit kandeigenthum
und kandeseinrichtung in nothwendiger
Verbindung stand, und sich auf Tempel,
Priesterthum und Reinigungsgesehe
bezog, verständlicher und öffentlicher
verlautbart worden, als es das Engelges
schäfte auf dem von Meteoren duntler Uns
gewitter gerührten, seuerbrennenden, rauchs
dampsenden Berge in einer Wüsten Arabiens,
Damann's Schriften. VII. Ib.

burch ben Saft der Vosaunen und die Stimme ber Worte, welcher fich wegerten, Die fie borten ... daß ihnen das Wort ig nicht gesagt wurde (benn sie mochtens nicht ertraden, mas ba gesagt marb), auszurichten im Stande mar. Mit einer fo vernehmlichen . unauslofdlichen, leferlichen Geelenschrift, baß as lefen fann, wer vorüberlauft, ift bas himmelreich bes Gefalbten emaeführt worden - und gleich einem Schmetterlinge bem leeren Rauvengefrimiste und ber todten Puppengestalt des Sudenthums entflogen! Dennoch fausen so viel Arveifel und Grubeleven, hypothesen und Abeorien bem am Bergen und, Sinn umbefdnittenen Sonbiften vor bem Gebor, bas er die Stimme des leifen Menschenverstandes por bem Gebrud feiner Artifferie meder perniment noch vernehmen kann! — — Obne Reuer und Deerd ift man fein Burger, obne Land und Leute fein gurft, und bie weitherliche Ration einer bloßen Boof beutelreligion bleibt, nach bem Ausbrucke bet Schrift, eine Gerinaschakung Gottes und ber gottlichen Wernunft. ward ein größeres Wunder, als an ihren Souben und Rleibern geschah, wenn jene Gefengebung für eine in ber Buften irrenbe Porde flüchtiger Leibeigenen, welche ben erften Rirdenstaat bilben follten, einem in alle vier Binde gerftreuten Gefindet, ohne

Staat und Aeligion, als ihre Annie, bis auf ben heutigen Lag und fiber ben ganzen Erbball hin und het, angemeffen sepik könnte. Nein, bie ganze Mythologie ber hebraischen Hundhaltung war nichts als ein Typus einer transcettbenteren Geschichte, ber Horo fop eines himmisschen Belben, bilde bessen Erschinning ales bereits vollendet ist und nicht wetven wird, was in herm Gesehr und in ihren Propheten geschrieben steht in, Gie merben vergeheit; aber Du bleibst; sie wert, den verwandiele wiele ein Rielo, went Du, ist verwandeln wirst den Rielo, went Du, ist verwandeln wirst

Unentich ichigbater als jener Schatteffs rif bes indifchen Rirden flaats und ibred ausichließenben Burget're'cht s, ift bem Phis lofoppen und Weltburger Die atleralteite Urbunde, weil feftige bas gange menfchi lice Gefofe dit antiebt, und Dtofes gus gleich: Die wahten Berbaltniffe beffelben gu feinem Bolfe offichtlichtige Bornrebeile aufflart paffer eberfift' febr burd bie einzelneit Bruchftute ver etften Borwelt, als burch ben ausführfichen Plan ber Worfebung) wels de ibn gum Wertzeute ibrer öffentlichen Wit flatten erwählte ; um bie patefte Raditelt unfterblich verbient gemacht bat. Denn was find alle miracula speciosa einer Douffee und Iliad ejund ibrer Selben gegen bie einfaltigen aber bedeutungereichen Phanomene bes

burch ben Saft der Vosaunen und die Stimme ber Worte, welcher fich wegerten, Die fie borten, bag ihnen bas Wort ja nicht gelagt wurde (benn fie mochtens nicht ertragen, mas ba gesagt mard), auszurichten im Stande mar. Mit einer fo vernehmlichen, nnauslofdlichen, leferlichen Geelenfdrift, baß. es lefen fann, wer vorüberlauft, ift bas himmelreich bes Gefalbten emacführt worden - und aleich einem. Schmetterlinge bem leeren Rauvengefrimite und ber todten Puppengestalt bes Ju-Denrhums entflogen! Dennoch fausen so viel Arveifel und Grubeleven , Sypothesen und Abestien bem am herzen und, Ginn unbefcmittenen Sonbiften por bem Gebor, bag er Die Stimme bes leifen Menschenverstanbes por dem Gebrull seiner Artisterie meder nerminimut noch vernehmen kann! — Done Reuer und Beerd ift man fein Burger. obne Land und Leute fein Gurft, und bie priefferliche Mation einer bloßen Boof beutelreligion bleibt, nach dem Ausdrucke ber Schrift, eine Geringichagung Gottes und ber gottlichen Bernunft. rokus ein geößures Wunder, als an ihren Souben und Rheibern geschab, wenn jene Gefetgebung für eine in ber Buften irrenbe Porte fluctiger Leibeigenen, welche ben ers ften Rirdenstaat bilden follten, einem in alle vier Binbe gerftreuten Gefindet, obne

Stant und Meligion, als ihre Mumite, bis auf ven heutigen Tag und über ven gane zen Erdball hin tind het, angemessen septifomte. Nein; vie ganze Mythologie ver hebtassen Sandhaltung war nichts als ein Typu's einer transcendenteren Gestichte, der Horos eines himmissen Belden, dudd bessen Erscheinung alles dereits vollendet ist und noch werden wird, was in ihrem Gesehr und it ihren Prodheten geschrieben steht: "Sie "werden vergeheit, aber Dir bleibst; sie wers "den alle verwändelt "wie ein Kleib, wertit Dir "sie verwändelt "wie ein Kleib, wertit Dir "sie verwändeln wirst

Unenvich fchibbater als fener Schattens nk bes indischen Rirchen flaats und ibrod ausschließenben Bitraetreit is, ift bem Phis lofoppen und Weltburger Die alleraftette Urtunbe, mil fewige bad gange mienfalliche Gefale dit angeht, und Dofes gut gleich bie wahten Bierhaltniffe ! beffelben ju feinem Boffe officentelbstffichtige Wordrebbile aufflart iffich ebent fo febr burch bie einzelnen Bruchstütte "ver 'etften Borwelt, als burch den ausführlichen Plan ber Worfebung) wels de ibn gum Werkzeuge ihrer öffentlichen Wir flatten erwählte ; rim die spätefte Rachwelt unfleiblich verbieist gemacht bat. Benn was sind alle miracula speciosa einer Dopffee und Iliad ejund ibrer Selben gegen die eine fältigen aber bedeutungsreichen Phanomene bes

ehrwürdigen: Patriardenwandels? mas die faufte: liebangle:Weele ides blinden, mäsnischen Bänkellängerdigegen den vonzeigenen Shaten und hohen Eingebungen a prioxi und a posteriori alühenden Geist eines Moses!

101 Co febriauch ber europaifeben/Centauren-Mitterfchaft: die jungste, Etymologie des Worts Adel aus einer arabiften Abergel \*) gunfin fevn mae: forbleibt boch ben laude immer der einentliche urfreungliche Chelingen bod nanten: merfichlichen: Gelichlochter: und bas Barnuthell isses Familien stand Albuenfolzes il tiefer gegrindet, jale geffe Setzl bed lächerliden beraldischen Manglen fall. im Gallift das Misterbattnis ibred Aleinen im pier genne Welt serfreuden Drende, chum Pobel, glen-abrigen Wolfer liegt im Begriff ber Bade to gleichwie bie Caricatur, ben Aktunben für Die Bechtbeit and dad ranne thiteathing their best Arens briefes fprichtig, und ben wibinften Spott übere febrenting Die Damen ibeer Gefengebung ift wollender her Martite Beweid von ber Reeft ibme liebeberdinivon der Alebenfegenheit feiner petin Berte aber die fusammengehettelten amid frikafeln, wassensichtige Ungeheuer und Ruchisgewachfe, die obus Arbeit noch Wartung in einer Racht werben und in einer Racht: perberben., daß: Schatten und Frande

<sup>\*)</sup> Höhler disp. pro loco etc. Regiom. 1782.

voca ift. Moure's blitte bee armee Anger. gegeniben alle Pharaonen und ihre Genouns fünfler gang und gar sersonn pocas find. - 1 Gin acmutilder Phieton flock vin Grieden für Menden Bu ihrmilibiptelen; du arramatelle dern vormbanden in fich einest. Buther gomach , Tydort und bourtes. Beisespiraminute apprilatementering bie Neimifenteinvifresti Atond : unftenti-Route विकारी अस्ति विकास विकास विकास विकास के वितास के विकास के to infrectivent bolto vie fioinent Achthenunt mother fer aniecifiberine entheitmie tome Piole and Liebhaberen helbrifder Unreffichhoit unit fole der Blatetat die Gefanicien angriffe pomie confidence and an appropriate that the confidence of Comminde of LENGTH wood An hors Mirst are areas Diederpfeningenten auf ihr einem wie dach der bild demodier platened big his femalistic companies har die greffende in bienrinkft winiger ihren in ber ine di alique no: Philiponii von ofai aligimeiremi infi invoctation titori el baratuerbent bes vocatiation Cobyentelenftest antrocfaiebyfrableethabudienimi Stunder wheetroudie Wefdeinungen wer unbe-Minatten Gegenftanbet burch etwes bufferes ald: viniger toanfcendunt ale Wirilow que erdanmn, rocae bare thin andered Errbitin wood jureichenden: Grimb haden ; als relationen durideas montrillimifther Gagen dunt : Ges Markey What have

<sup>&</sup>quot;) Apoftetg. 47, 18. 1 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

ruchte, minischen Woltenahreben, Ahne bungen, Ankumura Richfel, und bergleichen Kinderenam mehreite im gemingen

Gestenniget aber bie Giatter ber Erbe zu gliebochften Abilosophen felbft creirt. bat fich & weiserafmeiland, summus philobandine! beim biei Cinquebeelleft eines Das amo gen nerbrieden muffen, und abichon Derr Derneldfobnued feinem beronigten iffteunbe gawiffermaßen ibel ja neharen fcheint wichaß and fich von , men weiß nicht! molden Gieidichtfetiberadie guttbiid en fer binbuna dies ime nifcht ichen Gie f dibte bagembilden laffen 2) fo that en bodininide auer selb flahen Beariff the M alimion and which we mer Mientlichen Erziehrungen Ankale und geformt fondern auch ein dieser schulmeifterlichen Ruct-Achteria manded Trivieleriber bab Gifnaele both ben Sprache: dint. Gebriet : unt ibren ne-Burlichen a Paraffelis munt nomit. ber ingligiofen Manter bes ingfoursalden Buch faberoand fidelieftischen EBort Evannt is mathaebetehmanbenorbenduk abiut mibni reint anbaetungen Refersfich epewaftere bergeiner: Etelle feines fremlativen Sichlummers pifamus beliebienens janthalten thum. . Ihm ift et mamigb ein pollie un a eanundet et & la uben bantifel, phie als siebabetiiche Durache fün iffinfte Beichen ber "Laute" angufeben. Geinen Bernunftarunben nach, invita Minerva experientiae, ist ber Weg mit Schrift auf Sache über und

durch die Sprache nichts weniger als nothe wendig: fortbern et behauptet mit einer bew nebe unalaublichen und unverzeiblichen Weberzeugung, daß bie Schrift ;, www.ittelbare Bes "teidnung der Sache": fev. Blue: Grade. des tanbarborne Obilosophen allein auf biefed Borvecht Anspruch machen binnend Wit iment Withen derbinanger bes Berftanbes Saffet fichniebne Rlund ber Gratt dungsfraft eben fol teicht bies altrementiche ats mefbar ann unigefebro benfen .---- eben fo leichte bierch men mitte beforen Berduche nung ber & a de bie gante bentiche Litteratur mids heir abedehen, fondert auchieber bestern, vois einem Am wevator zu We frin, dis von dinemi tambachornen Crob am n Bal be born & meneralistrice received and ex-

Wend Ald aber alles wenschliche Wissen auf wenigen Frudamentalbegriffe einschränden list, und wenn sowohl in der Nedsprade die seinen Vernachte der Nedsprade die seinen Verschiebenen hieroglychte ses immer in anderen Berbstung; wedrund worden wert verden die ihre Bedeutung; verdiehaltigen e so liefe sie Geschichtung and duse die Geschichte te anwenden, und der gange Umfang manichten sowieden for gut umplichen und in Facher abtheis ein sowie ver gestiente Hausen zu wissen, where die Angebeilans der Geschichte den sowie ver gestiente Sienanel in Figuren, vone die Angebieder der Geschichte der Stagebeilans der Geschichte der sieder die gange Geschutze der soffen.

fden Belle Gund vem Bleibniffe ibret Coremoniusmiesen. eins bebeitbinen geift - und bergemoeitenbes E kienven due barrb atter best os rischenskivenabur im Snimmele anf tenbanitie ber Cobe - - wein diamentnet infartichreitenbatisfingernig anfraie Gobelveriodein imidocontractio (abeurber: artifichen. Misgiedung gine biergenne Schingfung won ibman: L'ma a fraientis uni, ifrein ifte of a ange guinfepus ventudas prophitiftes Rathfel einer Albentratie fomante fichnin dan beicherbeit bieles gebrundenermer Gefafted unvoie- bie Sommen, jan "best Translautouf vem Gdafe a Gitt rauf Rieand no barest, mosth muf " Manifeben i mouste the : benet a e febr winner deric Thau, bom beremiele lein auf: Gi beon & Mas duthuntiden mangen Erbboben trocken; herbeite Aban auf bet gengent Gebe, inner beerichtendne milemmilit bem Refere eart aeath tide , obne

Nicht nur die ganze Geschichte-bakusische bentschiede war Wertskung und zu sondern der Greistung ihren beichaftigterschenwundert ähriegen Butionenz-demen mintenbak Erna log on einer affnichen-deinfeln Abadung und Worenspfindung vielleicht wicht-abspiechen: kann, wit dem :: Id e alleicht wicht-abspiechen: kann, wit dem :: Id e alleicht wicht-abspiechen: kann, wit dem :: Id e alleicht wicht dem Bundwemannspieched Gords, dessen Absunft auch dem Giescher und dem Hohe dem Bundwemenne: I u des fein Andgang aus der Hohe aber des Badungen und der Hohe aber des Badunen und Propheten sind voller

Whinte juit Bhille lauf ribielo Ericbeihand eines Meteors, iden albiten : unbaffenterfaute, eines Stre tirb aus Sicfobi / einen Wie ume ber Gerechtigfeit, mit Deil nunter abvon Balle gein ler- sauf-bie- Aciden bes Wiberspruchs in : Der grownbenition : Geftelt: feinte Werfotte feinen: Krieben du sund: Arienbenbothich aften feie mer Misbeitun sund Schmerzens feines ifchebetfamit, bis iemm Seobie . ina aum Sobe am Mrenet mib feinen Erhaftungen nun bemin Erbunfaube rines 200 natife ibit gunt Afrau sindewedischt Bereicheit auf an jaufendat. Dieneme fereich . dof: biefet : D anides . Sa lamo ma Mentfiche maf arban inflantentunde maffenden mofate qui einer Witmed audidieinen Minned frat a beren Bentmerklerintetbu Sthabfer Wott ... ich : einem Serm fabem dreben " bie fremmen nunfet aller Minteralier in ber general weiten bei einem bei eine bei ein einer nenen Erbe , obne Meet unb Tented definer -escucios), sino: 'soi: qua isonibio Dieleck e itel ich mand ente wen Geldichtel rombrheitert: work dem Affinieget bent Studeriff, dette Emel stres Bundider bemerkrützbericht und Sparedt feiner Gienteittes eftebeibeibenbertunding arbeit Sienender uthbri Ginfeltainfture Gibanich e nach feibe a ella abenhab. Enderinto : Grado bes' meset feben: Mischenstante muche Aliring unb Monte Ratter metainolailcher & am b I um ait fre f felm und: wier. mehn midt fanntifchen. Knechtschaft und biabpfonischen Gefangenfibaft. W. it

of the same is a first of the same

Mubra Saben fich mich iber gottliche The femipetes natur und willed artivalist en biode ibroudint flore Wer numfe eines But-Adhinadingur Gleichunte benachtige: folalich blubt, bin Ch rifter unter Rico bemen fein iandender Mittelberriff totera joulu von gangenn iharime, von finger Geele, von gengem Ge muthe pu glaubeneh Alburbite Gett bie Mie Beite Gener -mouse Wieler Ginibe ift des Sion phosides idie illielto aberruntemban on White dimiticals William er trail tra i fi bes Meinfelde un gueth's Wie Wicherfoldbeifet it it beiter fo mite an netlaffenbeten Briefteneffer feine diten anauffeberre buieffden Mismeditnischung pele ad dun ingentungen ingentung faten & die frembenbial in einem Soften de Bubenance wisches une Meites udring Anniesfinder iger Leibe einings, decordoris conditionlis abell , burch eine indiche und wirdifde Befantebung fores Calaunden Rundeenbebb, pavieter meifibe del en etiedene de den er ferende de Beit och bibliebe. defendition Industrious in Albert But in Branch defent mabratenet Rugus gel i viodonifellen i Woch i nach wind undernie Dogma bif find me win me fie men den den ben pa fe graten: fine Geffinner and not a Frantkungen derectionis lecondicios क्षेत्र अनेत्राता है है । इस प्रश्नित प्राप्त क्षात है है है। distribute en strif dises some pris in the construction of the con And that iGebe und Wervethe eines få bi fich'e n Dist drafis mus, wemis buiglichen Ge fel e gurviber jofwiren Rantten att fich felbft

icher Gigeroni . thoetifcher Beichtvater ober profaifcher, Bauchpfaffen in uith sandisbent ale medlelndem Benflem bedarftetiftifchen schleiche and debergewilbtid: obet beivalimeter:Biolerann und Meurralitats er Ritchene und Schulmer fen fraben a wie: Creaturen mind i Mistaelburten des Sants und der Bonunft & fich iberben oft: chan io miedertrachtido perfacilt a disifeltine verratbene | Abiiblolophie nund Dolitie babier au nathenribren gemeinschaftlichem Ennichtinnen 1980 Constitutatinfeten das Schwech bes Libreglaubetis und den Sauld beit linglaubere mirshin anchabtus unbestomahi dulah imu Bi the ald durch inbrand Sais die Do amo bitt deach gemißbendribt abener Antuen bie Conneffer Seines Brubers: Whichous was the state of Ben dem miten bli dem Mi f verbalt nisse bei Meniden an Gott u find gioffente adiche Bilburnter Muftalben, bie ficht euf Renuebaltmiffe (bab) Manfthan me: Bott: hemeban 34 lenten ungereinterschäfterin troffien Wibreen. melche ibie: innterem Gefter aufterten , je mie ein fremtatived Sirfcouf bavon einzusaume befommte Um erftichites venend li chaimist mer bid fit node per weben jund aus bem Bene aus neumen a ebennom Werbeleniffen bie Mebe feper fann , welche offentlichen Anftalten gum Berichungerunde dienen ibliet, ichmis ber Menfchientweier einer abethichen Beabur theilhaftig wethen & inder auch n bies Guttbeit Rleifd und, Baut an fic nehmen. Die gen , von lagen ihre Jorns , wird ber gange Michanismus religiofer und politifcher Gefetslicboit mit einem boulichen Beuereifer getrieben!, ver fich Wild with kin einen Werf ver= wor, bag ann Ende Hichts als ein caput morraum ber gortheben und Menschlichen Geftalt Abrig built. -- Ein Reich, bas nicht won biefer Bett ift, fam baber quirifein ander Riedene edit Anistito mas com, fals mir genauer Borbig edit lber unb gebin went ju werben; 'Weil wille offentliche Ambaken von Blog menfellichet Autbritat nes beneeiner abriliden Gefengebung uns moglich bestehen termen , ifondern Gefahr fautfon, wie Dag un Paupt mib Batte gu verliam ; bag ber Rumpf allein, eurpirer artum denimens ihn piscem bet foonen Philifternas tur auf feiner eigenen Ehfrichwelle liegen blieb: --- '

Auwn; Philissusphie, ifer Schwestel Mitiam, Die undsklipige Propheter. Der ihnigere Gebreftel Mitiam, Die undsklipige Propheter. Der ihnigere Bruder, im Gutt ver Erststebornen, und diese seine stader eine schwere Junge, schwere Jande und eine schwere Junge, schwere Jande und eine schwereren Stab, vor dem er sich selbst einnal furchte, und mit dem er sich selbst einnal furchte, und mit dem er sich versundigte zum Sod in der Waten; aber auf Aarond Behebruft ruhete das Licht und Recht des Staats, und hung an seinen beiden hebeschustern;

74

Sett. Mentelefobit bat einen 2. af fat. ber Auslager angeführt, meldeniben Best ideid des bochten Richters in dem alleratten fen Rechtsbandel it einem lacherlichen Unen finn laftert. Saft eben fo rabbinisch werfabet. er felbst mit ginem Bescheide bes Stifters unserer Religion. Die Schuldinkeit einem Jeden bas Seine zu geben, dem Kaifer feir nen Ainsarosepen utndissott bie Gerenfeines Ramenda: buel afteine feinen Augen mein abet fenberer Gegensak und Kollision den Aflich. ten." War es aben, jefnitifche Bowe. fict, die Deuchler und Berfucheniben. ihrem rechten Mamen, jug nermen ? -- t. Diei verblendeton Begmeifen woelche Mosis Ratherit der migbrauchten, und femere, unenträglicher Burden Anderen auf ben Salt legten, aben! felbige mit keinem Kingereselbst regten, Mungu Till und Kummel mit mathematischer Gewiselle fenhaftigkeit warzehnteten, aber bas Schrofifte im Gefet, Gerechtigfeit, Barmbargiafeit unbl. Trepe im Stich ließen Muchen filtrurten unbo Rameele verschluckten. fiener merechte Bescheidig voller Weisbeit und Gite bem Raifer feinen Bindgrofeben und Gett die Ehre ju geben, in wer alfo fein pharifaifcher Rath giv emi herrn ju bienen, auf beiben Geiten ju binten, und ben Baum auf. beiben Achfeln ju tragen, \*) um.

<sup>\*)</sup> Luther's Randgieffe gu Pf. 35', 15.

als ein frepes Naturalisten = Wolf, ohne Religion und Staat, ben Stolz ber Bettler und bas Gluck ber Schelme auf Rosten bes menschlichen Geschlechts nagren und genießen zu konnen.

Andachtiger Lefer! laß mich alten Das rium auf ben Trummern bes philosophisch= politischen Jerufalemis ein wenig aus= ruben, ebe ich jum Abschied segne. - -In ber Buften giebt es Robr, bas ber Binb bin und ber webt; aber feine patrioti= feben Catonen - "Was baft bu bier gu "thun, Elia!" Religion und Sold! - Um bes himmels willen! Eidschwure und Berg= predigt — hat nicht der Theorist uns (ohne Ruhm zu melben,) ehrwurdigen Beiftlichen ind Geficht bewiesen, bag wir feine Sandlungsbruber nach bem Gleifch geworben, gleichwie er felbst leiber! burd bie lose Berführung nach ber Griechen Lebre und ber Welt Sahungen jum beschnittenen Glaus bens bruder im Beift und Wefen bes beidnifden, naturaliftifden, atheistifden Sanatismus; - benn, mer ben Gohn leugnet, bat auch ben Water nicht, und wer ben Gobn nicht ehrt, ber ehnt auch ben Bater nicht. Wer aber ben Sobn siebt, ber siebt ben Bater. ER und ber Cobn ift ein Eini=

Einige & Mosfe direntiatisformeniaititt Polis tifdert ald Mataribo fiften bie dindake Arous nume fotiero Bietheth Quinfit, E tood Riemand ausochenitellenden aben ihren beite gefreien trete Sohn, der in des Baters Enchot fruit minat feine Fille der Gnade und Wahrheit; eres aefirt.

Es ift allerdings betrübt nicht zu wissen, water manife eine file authoriste mant bie authoriste Som gepaller bieder Godentbeil andrie bene , tim afriengie with indisencents, ministin i 2Den Janderindia ohne einempendenn Gistt, alstaises den bou dreifinate nand Candrill Midnet, uder Errengel Statute in Curdaniums, einer ABisfenschaft and Könfein' schied und kompnieste fell, vuind wan der man einfente winderfindere Commen ar their af 3 fas bek! Der Artei Toiser einen Giefgliten, sais des fein einen Molkmatter Anfillen, bestromie foon Lastoffegers auch .. inraffinduspall anthi Arenadas de l'entre de l'Arenada de l'entre Gielande, siermalt !- dettiffienpele, Siches den a. Die both Webwetsett : bus der ba beien dontes firmatura pobeni gini anderes Directo ald Teine berechtende Mutimi pflatt iben Con serbetedung einer Abniterfalmonarchie, awere flucht trig Rangano grum: Aneche aller Anechte untel kiffen Briddern. Bot Philosoph à la Grecting , ein Manig bes. Pinebens, unbeiben Gerechtigfeit! Gein Beschneibungemeller etftrecht fich über alles, was einen Beutel tragt, Damann's Schriften VII. Ib.

feine Priester und Leviten Saden sich nicht im Blute ber Kalber und Bocke, nich schinden ihr Fell, sondern sind Maitres den hauten deuvres et des basses veuvres an ihrem eigenen natürlichen Geschlecht. bas Capistolium ein Bedlam, und Cohelutheine Schabelstätte!

Gelbst einem Dabib bume miberfabrt's, daß er judenzt und weiffagt; wie Saul, ber Gobn Ris. Wenn Philo, ber Dharifaer, bem Spofriten Cleanth Die Ammandelung feines Erstaumens, feiner Schwermuth über die Grafe und Dunkelbeit bes unbefannten Geganffandes, und feine Werachtnug Der menschichen Bernunft. Daß fie feine befriediamber Auflosung einer fo außerorbentlichen und pomposen Frage. feines Dafenns geben fann, endfich gebeichtet: fo verliert sich boch bie gange Andacht ber nathelichen Religion in den in die difchen Angderonismum eines febnichen Berkangens with Wartens, daß es dem Himmel gefallen modte, die Schmach einer fo groben Unmif= senheit mo nicht zu beben, boch weniastens durch ein ander Evangelium als des Kreuzes. und durch einen Parakleien, ber noch kommen foll, (adventitious Inseructor) su exleichtern. Diese ehebrecherische Pfilofonbie, wels be die Dalfte asbodifch rebet, \*), und nicht

<sup>\*)</sup> Nehem. 13, 24.

rein jubisch — verdient sie nicht, wie Rex hemiah that, gescholten und gerauft zu werden, daß sie und nicht nur alle Arbeit des Weinberges — (,,Dir, Salomo, gebühren "Tausend, aber den Hitern Zweyhuns "dert") — sondern auch jedes Gesübde des Lebens zu verleiden sucht, weil kein Mensch die Dauer seiner Gesinnungen nach, wie vor dem Genuß der Liebe und ihrer Einfunste mit gutem Gewissen deschwören kann, welches freylich ein sehr überslüssiges Uebel in einem Staat zu sehn scheint, wo Urtheile und Meynungen und Gesinnungen sone übereinstimmende Handlungen privilegirt und gangbare Scheidemunge sind.

Ja, ohngeachtet es im Geset Mosis geschrieben steht: du sollst dem Ochsen icht bas Maul verbinden; so meynt
der Philosoph doch, als wenn dieses aus gottlicher Pradisection für die israelitischen Farren
und Ochsen, und nicht allerdings um unfert millen, um unsertwillen allein
gesagt worden ware. Sind denn Lehren und
Arosten und Predigen keine Naudlungen,
die den Leib ermüden? oder ist eine fertige,
teinliche, gesehrte Zunge, die mit den Müben zu rechter Zeit zu reden weiß, \*) nicht
so viel Silberlinge werth, als der Griffel des
sertigsten und rustigsten Schreibers, der nichts

<sup>\*) 31. 32, 4.</sup> 

als seinen Ramen unterschreiben thut, und ihn oft so idiotisch frihelt, daß man ohne besondere Eingebung und Bepftand eines Scheblimini \*) weder Inhalt zu verdauen, noch Unterschrift zu lesen versteht. Ließ sich nicht selbst Melchife bech die Almosen seines Segens mit den Zehnten von Allereley bezahlen?

Auch ich schließe mit bem gebrochenen Rachklange einer schon vorausgeschieften fepeerlichen Protestation gegen jede armselige Sophisteren und gehässige Consequenzeren, welche mir so mancher anstreckende Gegenstand abgenötigt ober abgelockt haben mag — und noch zum Resultat — reparabilis adsonat Echo! \*\*)

Glaube und Zweifel wiefen auf bas Erkenntniß = Wermogen bes Menschen; wie Furcht und hoffnung auf seinen Begeh= rungstrieb. Wahrheit und Unwahrheit sind Werkzeuge fur ben Werstand: (wahre ober unwahre) Vorstellung bes Guten und Bosen sind Werkzeuge fur ben Willen. Alles unser Wiffen ift Studwert und alle mensch=

<sup>\*)</sup> Luther nannte mit thisbitifcher und foratifcher Laune seinen spiritum familiarem Schiblemini. Er mennte ben herrit, ber zu Davids herrn gesprochen: Sete bich zu meiner Rechten!

<sup>\*\*)</sup> Pers, I, 102.

lice Bernunftarunde besteben entweber aus Glauben an Wahrheit und 3wei= fel an Unwahrheit, oder aus Glauben an Unwahrheit und Zweifel an Wahr. beit. "Diefer (theils negative, theils po-"fitive) Glaube ift fruber, als alle Gyfteme. "Er bat sie erst bervorgebracht; um ibn zu "rechtfertigen, haben wir fie erfunden": fagt ber verehrungswurdige Freund bes herrn Mofes Mendelssohn. \*) Wenn der Verstand aber an Lugen glaubt und Geschmack findet, an Wahrheiten zweifelt und fie als eine lofe Speise mit Eckel verschmabt: so ist bas Licht in uns, Finfterniß, das Galz in uns, kein Gewurt mehr - Religion, reine Kirchenparade — Philosophie, leeres Wortgeprange. veriabrte Meynungen obne Sinn, überiabrte Rechte ohne Kraft! Zweifelfucht an Wahrheit und Leichtglaubigkeit bes Selbfibetrugs find baber eben fo ungertrennliche Symptome, wie Frost und Dite bes Kiebers. Derjenige, ber fich am weite= ften von Diefer Rrantbeit der Geele entfernt glaubt und fie an allen seinen Nebenmenschen curiren zu konmen am sehnlichsten wunscht, bekennt selbst ; diese Eur so oft an fich verrichtet und an Underen versucht zu haben ; daß er gewahr geworden, wie schwer sie sev, und wie wenig man den Erfola in Sanden

<sup>\*)</sup> Garve über Fergufon G. 296. 97.

habe — Weh dem Elenden, der an diefen bescheidenen gelauterten Worten etwas ausauseben findet!

Was ift Wahrheit? Ein Wind, ber blatt, wo er will, bessen Sausen man bort, aber nicht weiß: woher? und wohin? — Ein Geist, welchen die Welt nicht kann empfangen; benn sie sieht ihn nicht, und kennt ihn nicht.

Andactiger kefer, was geht mich und bich der Friede an, ben die Welt giebt? Wir wissen gewiß, daß der Tag des HERRN wird kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie werden sagen: Es ist Friede! Es hat keine Fahr! so wird sie das Verderben schnell überfallen — ER aber, der Gott des Friedens, welcher hoher ist denn alle Vernunft, heilige uns durch und durch, daß unser Geist sammt Seele und Leib behalten werde unstrassich auf die Zufunft —

"Es spricht, ber solches zeuget : Ja ich

20000000

## Fliegender Brief

a n

Riemand ben Rundbaren.

.

## Bliegender Brief

an

Niemand den Kundbaren, bie Entfleidung und Berklärung eines Predigers betreffend.

Bor langer benn funf und zwanzig Jahren, der Bubelgabl filberner Sochzeitfener, mete Jemand die Erflinge feiner Autorschaft Riemand, bem Rundbaren, in einer form. liden Zueignungefchrift. Der Berfaffer genoß bamale, nach einigen aus wechfelsweifer Freundfcaft unternommenen Berfuchen und Reifen, ber gludlichften Duge und Rube in feinem vaterlichen Saufe, ju beffen nachften Rachbaren ein junger Buchhandler gehorte, welder bie Sanbidrift gur Leipziger Deffe mit fic nabm, unterwegs aber an einem bigigen Rieber farb. Die Sandlung, ber wenig an einem Embroon von 4 Bogen in flein Octab gelegen fenn fonnte, erhielt, ohne vielleicht meiter baran ju benten, am beiligen Chriftabend 1759 die ersten Abdrude der Sofratischen Denk, wurdigkeiten 1) von einem Buchruder ans Dalle, mit der Rachricht: daß die Censur erst in Berlin ben der Afademie hatte gesucht werden muffen, wodurch die Arbeit der Presse verzögert worden mare. "So thut jeder Dekan "auf einer Universität, als ob er Schriftsteller

.. Vel Duo vel Nemo - - PERS. (Amfterbam) 1759. C. 64." In ber Sanbfchrift ftand bie blofe Jahreszahl. Der verlogene Ort mar ein Lappe ober Ginfall , vielleicht bes Druders ; murbe aber bem Berfaffer gur gaft gelegt : weil felbft bie Vitia und Peccata splendida ber Amanuensium in ben Leumund bes Autors gumeilen Ginfluß haben. Perfius und Petron waren bie erften claffifchen Quels len, bie ich mit Durft und Befchmack gelefen babe, unaeachtet ber unbarmbergigen Urtheile über bie trub. finnige Duntetheit bes einen, und fcmugige Leichtfertiateit des andern: baber bie Babl bes pon eie nem Radrichter im Reiche ber Gelehrfamteit verbammten, ihm ju langweiligen Motto. C. Bolten, ein Rachiviel Sofratischer Dentwurbigfeiten zc. 2c. Altona (Kgsb.) 1761. S, 71. 8.

<sup>1) - ,</sup> für bie lange Weile bes Publifums gusammene getragen von einem Liebhaber ber langen Weite. Mit einer boppelten Buschrift an Riemanb und an 3 ween

<sup>&</sup>quot;O curas hominum! o quantum est in rebus inane!

<sup>&</sup>quot;Quis leget hoc? Min' Tu istud ais? — Nemo, hercule! — Nemo?

"nach Gefallen behandeln konne." Diefe ju allgemeine Anmerkung des herrn & ... in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek (B. LXIII. St. 1. S. 107.) mag wohl im gemeldeten Kall treffender als ich es weiß gewesen senn.

Der Sofratische Denkwurdigkeiten. Schreiber machte sich das nicht weniger benkwurdige Interregnum in seinem Baterlande zu Ruse, einigen Saalbaderepen berrschender Schriftsteller und Runstrichter, die sich einbilden "zu wissen woran sie sich zu halten haben," zum Frommen splcher Leser, die noch immer barnach suchen, fragen und warten, andere Saalbaderepen entgegen zu stellen; weil er mit einer eben so vermischten und zwendeutigen Laune, als poetischem Gefühle historischer Wahrebeit, auch biswellen anstrufen mußte:

O! — —! ut mihi saepe

Bilem, saepe Focum vestri movere
tumultus. Hor. 1. Ep. XX.

Statt bes phanaretischen 2) hebfinhis nahm er gur Badwanne ber Metafritif feine Bufucht, und becte biefe Attische Scurrilitat

<sup>2)</sup> Phanarete (ein Rame von etymologischer Bebeutung) hieß die Mutter des Sokrates und seiner maieutis schen Methode. Zeno nannte ihn Scurram Atticum, latino verbo utens, Cicero de Nat, Deor. 111. 34.

Dicero quid, si forte iacosius, hoc mihi Juris Cum venis dabis, Insueut PATER OPTHUS.

— der ein beltebter Bundarzt zu Rowigsberg in Preußen war und den Bolfsnamen wes Afrstädtischen Baders \*) allen ehemals wohlfeilere Ehrentiteln und noch wohlfeileren Anerbierungen berseiben borzog: weil Billigfeit ihm beiliger war, als Ruf, Gunst, und Gewinn.

Billigfeit 5) die Seele seiner Handlungen und

<sup>3)</sup> Horatius 1. Sat. IV. 103 - 105.

<sup>4)</sup> Das am Pregel und Katbach gelegene höchstbaufals lige Kammeren : Gebäube ber altstädtischen Babstube, ist nach bem Berkause nunmehr in eine Del : und Graupen : Niederlage, das Gartchen und Lustbüdchen meiner Kindheit und Jugend in einen bequemen frenen Durchgang von ber holzbrucke nach dem Monchenshofe, aus der Altstadt in den Löbenicht und die trumme Grube, verwandelt worden. Ich weiß dem allgemeinen Geschwäße und schon aus der Ferne her, in die weite Welt hinein, zielenden Zeigesinger eisnes politischen Mittauters nichts besperes als die genaueste Individualität und Personalität entgegen zu segen, mit einem ist

<sup>-</sup> \_ dupl pelis HIC est;

<sup>5)</sup> AEQUITAS est Rerum convenientia, quae in paribus causis paria iura desiderat.

uethelle, machte felbige befchelben und fandhaft, whne Unfehnng ber Perfon, Geftall und Form.

In demseiben Jahr 59, nur etwas früher, hatte sich eine geschlossene Junung von Philosophen, die zugleich schone Geister und wietige Köpfe waren, die epidemisch pubemische Dundsuth auch zu Rupe gemacht, einen gar einseitigen Briefwechset, die neueste Litteratur betreffend, anzugetteln, aus dessen fruchtbarer Asche die Alfgemeine Deutsche Bibliothet sehr hoch, groß und dick erwucks, gleich jenem Baume mitten im Lande, den ein chaldalscher Gelbsiherescher auf seiner Burg im nächtlichen Traume sah. — Dan IV. 2, 8.

Mit biefer Erklarung schlieft sich bas IX. Kap. bes I. Buches im Fragment eines Mat. von Cicero de officiis. Man vergleiche bestelben Topic. §. 4. Mein seliger Bater wunschte sich ofters, bloß beshalb ein Gelehrter zu seyn, um bieser seiner Lieblingspslicht ein Denkmal schrelben zu können, wovori ich den Keim in "Iwen Scherstein zur neuestan Bentschen Litteratur 1780," S. 12. 3. 16 — 19, zustinem Gebachtnisse, sur irgend Einen Leser im Berborgenen sinstar. omnium mini !) geptlanzt hebe.

<sup>9)</sup> Rach Maggabe eines Stolions, bas Athenaus aufs behalten, und Ebert verbeutscht hat. S. Do La Rauge Abhandlungen von ben Liebern ber atten Gries den in fr. Pageborns sammtlichen poetischen Werten, Th. III. S. 165.

nicht bon bet Reblichkelt metiter Gefinmingen Berführt in felen , und es bat mir Bewolt gefofet) jebe Meuferning verfelben bis auf Musfunft gu erflitten. 2bu ber anbern Seite fallt es mir jest leithter, obne Mitgefühlt feiner Rranfung, mein eigentliches Biet, Die vervefte. te Breundin und Mendelmerberin eines D2. Menbelsobn und: Mathan 2., mitibrem Bogen aus ihrem Rocher (o war es mit ihrer athletifc Geballten Rauft oder auch partiffe leichter Rerfel) ju verfolgen, und jugleich bie Sausehre und Rroue, meines Baterlanbes an Arenfens Parafiten und Onfophanten ju rachen. Dit allem respectu parentelae erfenne ich bas von feinem Ronige und Richter verfioffene Subenthum fur die leibliche Mutter bes evangelischen Chriffenthume, fo wie bas romifdmelide Dabitdum für bie leibliche Dutter bes bentichen Lutherthums, ohne bestalb die Frenheit meines Billigungs Bermogens an ihren ichmefterlichen 12) Ausartungen, Thorheiten und Graueln.: in verrathen, und in bartaufen wie Cfau und bie Beifen ju Cbom n.

In dem LXIII. Bande ver bietbefagten Bibliothet, (S. 20 — 44. Rr. 2 — 4 ber anse fubruchen Begenflonen, welche ben furjen Bach-

<sup>11)</sup> Ezech, XXIII, XVI.

richten jum Bortrabe bienen), ift bas Gericht über bren Brediger gehegt worden, die fich ju Miberlidern bes Mibifden Weltweisen aufgeworfen haben. Diefe brenfache Recenfion bat den blafenden Mitlauter & zum unerforfchlichen Monogramm ibres Kabrifanten, ber es iebem Decan einer Umberftat und Karultat auborthat, Schriftfeller nach Gefallen au bebandeln : bennoch ein viel zu junger Buche und Fibuite jur Beurtheilung eigener und frember Odrift. felleren ju fenn fceint. Zwifden einem Stadt. und Dorf - Pfarrer bangt ein Brediger in bet Buffen, gleich bem ebernen Enpus Debuffe ban, 12) der eine Schlange vorftellte und feine war, an einem Pfahl allgemeiner Schabelftatte in ber Mitte.

Ich kenne bes herrn Bollners Buch nur bon angen nach der Breiocke des Titels, nehme aber stiefbruderlichen Antheil an dem guten Namen eines Mannes, der schon mehr als Ein Lesebuch für alle Stände übersetzt und zusammen gelesen haben soll. Schwerlich kann es ein guter Beweis seiner "Geschicklichkeit und vortrefflichen Gesinnungen" seyn, über ein Buch zu schweißen, ohne den Verstand desseiben erreicht, zeschweige überholt zu haben,

<sup>12) 2.</sup> B. ber Kon, XVIII. 4.

jum hohn und Spott der "wollfommunen Dentlichfeit in den einzelnen Gedanken, und des leichten lichtwollen Zusammenhanges in dem Fortschritte berselben;" wodurch beiderfeitiges Urtheil besto unverantwortlicher und verbächtiger wird.

Auch ber Dorfprediger foll bereits ein perlorenes Paradies in fluffiger allemannifcher Profe, eine Sittenlebre — —

## - - pour les fous,

Pour les anges et pour les diables des gelobten Sandes berausgegeben haben, Der Berlinische Recensent giebt aber ben allgemeinen deutschen Lesern feinen Winf von der vorläufigen Fruchtbarkeit des sadduchischen Derodianers, dessen Freymuth alle pharisäische und pythagorische Enthaltsamkeit zu Schanden macht, und der ein protestantischer Seelenhirte einer Deerde sepn soll, die aus lauter Gadarenern, Meleagern, und Menippen 13 bestehen muß. Ein solches Meteor an dem Kirchenhimmel der Mark von Deutschland ist aussalender als die Ungehotenkrämeren geheimer Lonsuren 14) in

<sup>13)</sup> Cynische Beilweisen nach ben Diagen. Laure.
Lib. VI. 5. 99. ex edit, Menag. p. 363, unb
Marc. V. 1 — 17.

<sup>14)</sup> Vettii Epagathi Regiomonticofae (burch Cenfur und Correctur versubelte) hierophon-

ben blanen Fastis ber alles aufflarenben Luna Diana. Aber auch biefe Sache "icheint" (nach einer anderweitigen theologico politischen Anmerkung S. 30.) "fich unter Denkenben von allen Rationen einer Berklärung und Entkleidung zu nähern, die nur durch einige Schwierigkeiten gehindert zu werden sch eint, welche feine gänzliche verdachtlose Deffnung der Ge-

tische Briefe Leipzig 75, über die Tralatitia ex Gentitismo in Religionem Christianam, welche pro loco von dem Berfasse eines Freymaurer. Bied des her hierophant, gemustert wurden, sagten damais, wie das Uebel noch dahinnen war, vor der Ahurund Raselag, fast alles und vielleicht noch mehr, als was zwolf Jahre hernach dis zum Berdruß und Edel ausposaunt worden ist. Vertius Epagathus Lugdunensis stard als advocatus Christianorum und Blutzeuge wuter dem Kömissen Kaiser Antonius Berus (Eused, Hint. Ecles. L. V. a. 1.)

Christiani Zachaei Telonarchae Prolegomena über die neueste Austegung der ditesten Urkunde bet menschichen Geschlechts in zwey Antwortscheis ben an Apollonium Philosophum (Danb.) 74. derührten auch dieses Phanemenon einer in deroberem Luft weltenden Anamalie und Paranomie. Das erste Stück in Dacherii Spicileg. nach der Folios Ausgabe 1713. hat den Aitel: Consultationum Zachaei Christiani et Apollonii Philosophi Lib. III. welche Aillemont dem Evagrius zuschreibt, und war der zusätlige Anlaß zur Ausschrift dieser 1½ Bogen in 4to.

panfen snlaffen! — wie auch St. Panins 2. Thef. 11. 3. — 12. geahndet zu haben scheint, pach der Weisheit die ihm gegeben war, schwer zu versiehende Dinge zu schreiben, 2. Petr. III. 15. 16.

3ch habe mir Raum gemacht, auf ben Rr. 3. (©. 33. 37) ansführlich angezeigten — —

Pastorem Polyphemum — — Monstrum horrendum, ingens, cui

lumen ademtum,
ju gelangen. Mie einem solchen Gegner fich
einzulaffen (find abermal des Bertinischen Aunstsichters eigene Borte Si 35) wurde eben so
gefährlich! als vergeblich? sen: WIR getrauen
UNS kaum, UNS an die Beurtheilung! seiner Meynungen zu wagen!! Das geringste,
was WIR zu besorgen hatzen, wurde, doch nur
die Gefahr!!! sepn, den Nerfasser nicht recht
verstanden zu baben.

WIN, sagt die bewunderungswurdige Bescheidenheit des unendlich großen Mannes; beym Himmel, er sagt WIN 1-1). Weln fliegender Brief werde also sings jum kriechenden, dem Ephraim eine Motte, dem Sause Juda eine Made. 10)

<sup>25)</sup> Minona ober bie Angelfachsen. S. 106.

<sup>¥6) \$01. ♥. 12. — 17.</sup> 

Die lection eines Recensenten ift faum Beurtheitung, bochtens Geschicklichkeit, mas er gelesen hat, recht aufzusagen. Jeder Mensch ift,
ftast der Antonomie reiner Vernunft, obet
ihres guten Billens vielmehr, sein nachster Geseigeber und naturlicher Richter; folglich richtet
jeder Schriftsteller sich felbst, auch ohne sein Bewusttsenn, und zwar von Rechtswegen, burch
sein eigen Wert, mit eigener Sand

Um aber zu verstehn: ri virgentai, Bas geschrieben sieht, fommt es zuvörderst auf die Frage 17) an: MOC araymarkis; wie liesest du? Buchstabenmanner und ABCschüßen der Splitterfritik, werden durch ihre vermessenn Krittelepen den verjährten Despotismum der Berlinischen Schule eilender vereiteln, als ein Burm jenes Schattengewächs, das in Einer Nacht ward, und in Einer Nacht verdarb. 18)— Wahrbeit ohne Frenheit ift ein vergrabener Schat, eine verschlossene Quelle, ein verstegelter Born; 19) Frenheit aber ohne Wahrheitsliebe, unrecht Sut in eines Gottlosen Dause, ein feindseliger geringer Epha 20), der stupidesten Schalsheit und sablimesten Bosheit Pallium und Palladium-

<sup>17)</sup> Luc. X. 26.

<sup>18)</sup> Jon. IV. 6. 10.

<sup>19)</sup> hohel. II. 12.

danken inlaffen" — wie auch St. Panlus 2. Thef, 11. 3. — 12. geahndet zu haben scheint, nach der Weisheit die ihm gegeben war, schwer zu versiehende Dinge zu schreiben, 2. Petr. III. 15. 16.

3ch habe mir Raum gemacht, auf ben Rr. 3. (S. 33. 37) ansführlich angezeigten — —

Pastorem Polyphemum — — Monstrum horrendum, ingens, cui

lumen ademtum, gelangen. Mit einem folden Gegner fich einzulaffen (find abermal bes Bertinischen Aunstrichters eigene Borte Si 35) würde eben so gefährlich! als vergeblich? senn: WIR getrauen UNS faum, UNS an die Beurtheilung! feiner Mennungen zu wagen!! Das geringste, was WIR zu besorgen hatzen, wurde doch nur die Gesabr!! sepn, den. Verfasser nicht recht verstanden zu baben.

WIR, sagt die bewunderungswürdige Bescheidenheit des unendlich großen Mannes; beym Dimmel, er sagt WIR 15). Mein fliegender Brief werde also sugs jum kritchenden, dem Ephraim eine Motte, dem Hause Juda eine Made. 19)

<sup>25)</sup> Minona ober bie Angelfachfen. G. 106.

<sup>16) \$0</sup>f. V. 12. - 17.

Die lection eines Recenfenten ift faum Beurtheilung, höchstens Geschicklichkeit, was er ges lesen hat, recht aufzusagen. Jeder Mensch'ift, staft der Antonomie reiner Bernunft, oder ihres guten Willens vielmehr, sein nächster Gesetzeber und natürlicher Richter; folglich richtet jeder Schriftsteller sich selbst, auch ohne sein Bewustsenn, und zwar von Rechtswegen, burch sein eigen Werk, mit eigener Hand.

Um aber zu verstehn: ri girgantal, Was geschrieben sieht, kommt es zuvörderst auf die Frage 17) an: MOC aragnarus; wie liesest du? Buchsabenmanner und ABCschüsen der Splitterfritif, werden durch ihre vermessenen Krittelepen den verjährten Despotismum der Berlinischen Schattengewächs, das in Einer Nacht ward, und in Einer Nacht verdarb. 18)—Wahrheit ohne Frenheit ist ein vergrabener Schat, eine verschließene Quelle, ein verstegetter Born; 19) Frenheit aber ohne Wahrheitsliebe, unrecht Sut in eines Gottlosen Dause, ein feindseliger geringer Epha 20), der stupidessen Schassium.

<sup>17)</sup> Luc. X. 26.

<sup>18) 3</sup>on. IV. 6. 10.

<sup>19)</sup> hohel. II. 12. ...

Es ging baber bem blafenben Ditlanter mit ber callida junctura, wie bem befbalb von ibm gerügten Boliner mit ber "ungewohnten Bufammenftellung und Anwendung / welche bem judifchen Beltweifen jum Berbienfte, bem Brediger in ber Bufte jur Sunde gerechnet wird. Diefer unmunbige, arm am Geifte, bat fo felten! fo wenia! 21) bon feinem Gianen gerebet, 22) fein Schedium Lucilianae humilitatis über bie Balfte aus bem Marfifchen Serufalem wortlich, im verjungten Dagftabe, ab und ausgeschrieben, Data aus ben popularfen Schriften ber Bater und Bruber nach bem Bleifche, mit Erene und Glauben, gu feinen Mittelbegriffen und Borberfagen an und auf. genommen. Seine abenthenerliche Belefenheit und mustvischer 25) Wis ift aus lauter Locis

<sup>21) -</sup> raro et perpauca - Hor, I, Sat. IV. 18.

<sup>22) 30</sup>h. VIII. 44.

<sup>23)</sup> Il y a des objets dont tous les contours sont équivoques, et qui néanmoins plaisent infiniment. Ce sont les bons ouvrages à la mosaïque, et qui sont pour la plûpart des développements de polyëdres. On peut les comparer à un concert de musique, et ce ne sont qu'autant de compositions de parties. Dans cette espèce d'ouvrages chaque partie peut être partie principale, et tient à plusieurs touts différens, réguliers, et parfaits, et le mouvement le plus

communibus, Arquitentationen, Opeculationen, Ramelbaaren, Saberlumpen, Rranfen und Renen des beidnittenen , "Leibnisens , Monfeans, und Renophone" mit aberglanbifder 24) Einfalt nebantifder Somarmeren aufammengeflict. Dennoch fann fich ber allgemeine Deutsche Bibliothefar nicht mehr befinnen, Die meiften biefer Undfpruce widerholentlich bemundert und gerechtfertigt, fondern icheint in ber Ungft wransgesetter Gefahr feine eigene Sppothefe ber callida junctura ausgeschwist in haben die gleichwohl ben einzigen gureichenden Grund enthalt, warum ibm jene Lemmata jest fo nen und befrembend bortommen und fo tief bor feinen Augen verborgen liegen, bis auf bas Minimum, meldes er mit Dube und nicht obne Beforanif berausgebracht ju baben alaubt. -Bleich bem Rammerer ber Ronigin Ranbaces, ber über afte ibre Shastammern war, aber nicht verftand mas er las, 25) befand fic and ber Berlinifde Runftrichter in ber arbaten Ber-

imperceptible de l'oeil fait changer l'idée du tout, ce qui produit une richesse étonnante. Lettre sur la sculpture par M, Hemsterhuis le fils. Amsterdam 1769. 4. p. 39. Remarque (c.)

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Amentis est superstitione praeceptorum contra rationem causae trahi, Quintil, Lib, IV. cap. 1.

<sup>25)</sup> Apostelgesch, VIII, 26 - 34.

legenheit, "bie Maste mit bem Gefichte und bas Geficht mit ber Maste ju verwechfeln "
und in bem aufgewärmten Mährchen bes lächerlichen Aethiopiers fich felbft zu erkennen.

Ohne auf die reiche Beute agnotischer und punifder Beisheit, welche ber beremigte Menbelefohn mehr burch fein Billigunge. und Begehrungs als Erfenntnis Bermogen ermuchert batte, irgend ein Eigenthumsrecht unter bem Titel eines theofratifden Blagiums ober topographischen Rachbrucks fich anzumaßen, borgte ber Brediger, beffen DERR fetbit einer laftbaren Efelin und ihres Ruffens einft bedurfte. Berathe und Gefaße ju einem ungewöhnlichen Aufzuge und Ausgange feiner verfchmabten Untoricaft. Da er alfo fein Eigentbumsrecht porausgefetter Mennungen bebauptete, fo an-Berte er auch fein Enticheibungerecht in ben angenicheinlichften Collifionefallen fattfamen Grun. bes und Biberfpruchs; fonbern feine poetifche Absicht war bloß, bas wenigste und geringfte biefer Collifionsfalle mit bem reinen Beifte ab. ftracter Bernunft in einer funftlich finnlich bollfommenen Borftellung, ober in einer durch bie Runft vorgestellten finnlichen Bollfommenbeit 26)

<sup>36)</sup> Philosophische Schriften, zweiter Theil. II. Ueber bie Sauptgrundfabe ber schönen Kunfte und Wiffen: schaften. III. Ueber bas Erhabene und Raive in ben schönen Wiffenschaften.

mit gesessicher Pünctlickfeit 27) nachzuahmen, welches kaum mit mehr Enargie und Energie geleistet werden konnte, als durch die buchstäblichen Bruchstücke des zermalmten Jerusalems und nach dem ästhetischen Muster des metaphssischen Baumeisters, dessen Bunderbild (Auszers) und göttliches Genie nicht nur durch Schaumunzen, Aupfersliche, Brelocken und Jeremiaden, sondern auch durch Ppramiden und die seltensten Constellationen "zur Beförderung des Guten und Schönen" canonisier worden ist, und noch werden soll.

Jede Sandlung ift außer ihrer ursprünglichen und natürlichen, materiellen und mechanischen Bezeichnung noch mancherley formeller, figurelicher, tropischer und topischer Bedeutungen fähig, welche eben so wenig als des Sandelnden Abschen und Gesinnungen "begucket und betastet" werden können; sondern, wie alle intellectuelle und moralische Eindrücke, ohne sinnlichen Ausbruck, keiner Wittheilung noch Fortpflanzung empfänglich sind. Folglich offenbaren oder vertathen sich die Absichten und Gesinnungen einnes Schriftsellers, als die topische Bedeutung seiner Autorhandlung durch die Einkleidung und

Servitus (est enim certe servitus) ad certa se verba adstringendi, Quintil, Lib, VIII, cap. 3.

Characteriftit ber Gebanten. Der funftrichter. liche Act bes Recenfenten bebt fic baber 6. 33. mit einem Orafelforuche über meine Rleibung nnd Oprace an, welche benbe Worter bier nneigentlich genommen werden muffen. In feinen und feiner Bruder Augen unterscheibet mich meine Rleidung fo "tenntlich", daß felbige ibm mehr Ber Rleidung als Be fleidung ju fenn fceint. Diefer "Oubtilitat" gufolge beforge ich burd meine En t fleibung noch unfennt. licher ju werben, und ben Deiften 28) (nicht Beften) noch weniger ju gefallen, fo lange nami lich ber fvegifische Unterfchied iconer Ratur anf ben Inichnitt bes Rocks ober auf Die Dund. art bes Mobefcneibers antommen, und ein indifc welfder Rasten - und Brillenbandel Die Philosophos Acediosos bes allgemeinen Deutsch. landes und achtzehnten Sahrhunderts bubifc taufden und ibre Staaten in Buffen 29) bermanbeln wirb.

<sup>28) —</sup> quod piures faciunt — periculosissimum dabit praeceptum, non orationis modo, sed (quod majus est) vitae. Unde enim tantum boni; ut pluribus, quae recta sunt, placeant. Quintil. Lib. I. cap. 6.

<sup>29)</sup> Civitas, cujus pax e subditorum inertia pendet, qui scilicet velut pecora ducuntur, ut tantum scrwire discant, rectius solitudo, quam civitas dici potest. Tractatus Politicus de Monarchia

Einiger in einem Fuber Den gerftreuten Madeln balber, werden die Lefer in den April geschidt ober um auch "bentlicher zu reden" auf das wenige verwiesen, was über langst vergessene und verwelfte Blatter Bouquets & la mode 30) und schon verwesete Feigentör-

30) Bentage gun Dentwurbigkeiten bes fel. Sofrates von einem Seiftlichen in Schwaben, Salle. 73. S.

Roue Apologie des Buchftabens D., ober aus ferorbentliche Betrachtungen über die Orthographie ber Deutschen, von D. S. (Frif. am Mayn) 73. S. 47- 8.

Des Ritters von Rofentreut lette Billensmens nung über ben gottlichen und menichlichen Ursprung ber Sprache. Aus einer Cavricatur Bilberfchrift überset, von einem handlanger bes hierophanten. Tempore at laco praelibatis. (Ageb.) 72. C. 16. 8.

Schriftfeller und Aunftrichter, gefchilbert in Lebensgroße von einem Lefer, ber leine Luft bat, Aunftrichter und Schriftfteller ju werben. Mehft einigen Bahrheiten fur ben herrn Berleger, ber von nichts wußte. (Ageb.) - 62- S. 16. &.

Befer und Aunftrichter nach perfpectivifchem Unebenmaße. (Rgeb) 62. S. 16. 8.

Cap. V. §. IV. in B. d. S. opp. posth. p. 290 — ibid. cap. VI. §. IV. pag. 292. Si Servitium, barbaries et Solitudo Pax appellandasit, nihil hominibus Pace miserius! Man vergl. M. Mens belfohne Jerusalem, Absch. 1. S. 5. mit Golgatha G. 35:

be 31) in 333'Briefen und 63 Zwillingebanden (bie mir unbefannte Bohl ber Anhange nicht mit gerechnet) gewahrfagt fiehn mag, ohne baß

Mancherlen und Etwas zur Bollingbrocke — herven — hunterschen Uebersehung, von einem Rescensenten trauriger Gestalt (ber bie Schreib und Drucksehler bes Uebersehers zusammen tas.) hamb. 74. S. 18. 8. — Bersuch einer Sthylle über bie Sche. 75. S. 16. 8. —

Fragment einer apolityphischen Stonfle über apotalyptische Wysterien. 79. S. 30. 8.

Außer ein paar Studen in einer hiefigen Boschenschrift: Daphne, 1750, habe ich an keiner einzigen periodischen Sammlung jemals Autheil nehmen können. Die ersten 30 Stude der Königsbergischen gelehrten und politischen Beitung, welche sich mit bem 13ten Febr. 64 anfing, wurden von mir ausgefertigt. In den Jahren 67—80- habe ich zuweilen Recensionen und Beplagen geliefert, seite dem keine Zeile.

31) 3weifet und Ginfalle über eine vermischte Rachricht ber allgemeinen beutschen Bibl. (B. XXIV. St. 1. S. 288 — 206) an Better Rabal.

Efuer di quel cespuglio oscuro e cieco Fa di se bella ed improvisa mostra.

Como di selva o fuor d'ombroso speco Diana la scena o Citherea si mostra, El Christiano Poeta

(Marienwerber) 76. G. 24. gr. 4. Sollte bem jungften Ueberfeger bes Don Quirotte bas icone Benwort für Avioft, von Gervantes Meifterhand man meiß, wie biefe entlegenen, verlitenen Bind te und Fingerzeige jur gegenwärtigen Sache und Person eines Predigers in ber Buften ge-

in dem Munde des reconstrenden Pfarrers (Parto I. Lib. I. cap. IV.) etwa zu spanisch oder Bispasrat vorgekommen senn, daß er es ausbrackte und ausmärzte? Base Abigail machte diesen verlotenen Flüchtling zum: Schildenappen ihrer Iweisel und Einfälle.

Seibkgesprich eines Antors mit 45 Scholien (Mietou) 73. S. 15. 4. — An die Hexe zu Radmonbor. (Frif. am Mein) S. 21. 4.

Jest bin ich endlich mit dem vollständigen Castalog meiner beotischen Schriftkelleren und Schwelsgeren — ab ouo usque ad müla — fertig. Was ich geschrieben habe, kann ich nicht läugnen, sons dern will es lieber selbst bekennen, als der einzige rechtmäßige Zeuge dieser Wahrheit. Sie allein ist brauchdar zu Beurtheilung und Beredefferung geschehes ner Dinge und Schaffachen. Dabe ich aber deshalb nöttig, auch mein eigner Ankläger und Richter zu seyn über die Art wie ich geschrieben habe? — oder mich gar gegen die Bullen unbekannter, verstedter Obern zu kechtsfertigen, die in gkeicher, wo nicht geöberet Berdammsniß, ihrer, wie ost! besseune Brüder, Ankläger, Bersläumder und gedungene Banditen Ankläger, Bersläumder und gedungene Banditen Ankläger, Bersläumder und gedungene

Weit ohne Bersuche keine Talente geprüft und ausgebildet, noch ihre Mängel und Gebrechen erkannt werden können, so ist die Bersuchung zu schreis ben, an sich eben so wenig Beruf als Sunde. Ich habe weistens aliens ingenio und mes judicio ges horen. Wit befto mehr Ing barf ich bem frenwilligen Lefer bas fanftere Joch auflegen, die

will baber auch biefem einbeimifchen Babrfagergeifte und Rathgeber zu Gefallen aufboren. Malo desinere, quam deficere, plus consilio, . quam stomacho indulgere: meo marte schweis gen , tein miser Piso fenn , tein Julius Secundus ober lächerlicher Martyrer bes auten Rillens, es bef. fer zu machen als ich tann; am wenigsten babe ich Luft, burch Apologien alieni ingenii, ein brenmaf feliger Gofrates zu werben, von bem mein innas fer Lehrer und Bormund wielg water: Maluit vir sapientissimus, quod superesset ex vita, sibi perire, quam quod praeterisset. Et quando ab hominibus sui temporis parum intelligebatur, posterorum se judiciis reservavit, brevi detrimento jam ultimas senectutis aevum seculorum omnium consecutus. Ouintil, Lib. XI. Cap. I. X. I. 3. VIII. 5. XII. 11. etc.

Ich beschließe baber meine Autors Rolle mit ges genwärtiger Rachschrift über Golgatha und Scheblimini. Die Rerklärung bieset zwey hier roglyphen wird zugleich der dritten und letzen hauptfrage meiner genzen Autorschaft und Absicht Genüge thun: Gui dono ich dem Agewerk einer langweitigen Schreibseligkeit, die leichte und sichere Ruhe eines weisern Stillschweigens bisher aufgeospfert habe; torthin aber die letzen Othemzüge meiner erschöpsten Muse zum Gemuße und Beschluße eines erwünschen, gehofften und gewährten Feberarbends, sammein und einweihen will, dem treu en Schöpfer in guten Worken, 1. Pete, IV. 19.

feit langen Monaten auf meinem Hulte ruhende drenfältige Recension — if sie doch klein und macht im Ganzen XII. Blätter aus! — als den Grundtert zu meinen Randglossen, eigenhändig nachzuschlagen; weil kein Parallelismus ohne relative Bergleichung erkannt werden kann, jede Antwort und Ausschung in den Bedingungen ihrer vorausgesetzten Frage oder Aufgabe gegründet, und nach dem vielseitigen Sinn eines Anotens auch die Entwickelung desselben erdrert werden muß.

Je ansmerksamer ich auf die vorherbestimmete harmonie der theils gegebenen, theils gesnommenen Vorbilder in dem Schattenrisse meir Darstellung gewesen din, je mehr ich der Wahrheit in den Zeugnissen und Ueberlieserungen ihres Gerüchts (famam sequens 32) nachgespürt, und mich bestrebt habe, in dem Gegehötet, und mich bestrebt habe, in dem Gegenbilde ihrer Nachahmung (convenientia sidifingens) jede Wishelligkeit zu mildern: desta empsindlicher mußten mir die wodde zaue senn, womit ein Alexander aerarius sich an dem Barte meines. Schlüssels vergriffen hat, ohne wels den weder Thure noch Schloß meiner fünf Bogen auf und zugemacht werden kann. Die Ausschlifts derselben ist von einem Flacius Ful-

<sup>32)</sup> Horat ad Pisones.

bert auf allgemeiner Scabelfatte Deutfder Rop. fe fo vertheilt und fo verftimmelt worben, bas feine Sour bon bem boppelten Motto meiner Miniatur Antorfcaft und ihres corpusculi delicti übrig geblieben ift: fonbern alles rein abe, rein abe, bis auf ihren Bobenti Df. CXXXVII, 7. " Ein Damburdifiber Rudeichter ber Gofratifchen Denfwhiebigfeiten fant ve zwar and in langweiffg, die 23 erffen Berfins abzufdreiben: boch war et fo thritte ibr Dafenn, ibre Quelle und einen gureichenben Brund feiner Unferlaffung antwreigen." Der Berlinfche Bibliomaftix aber hat fein "Rauftifches" Dand. werf' tros einem Bentefidneiber unb Krobnboten ausgeabt. 36 bin alfo gleichfam ben ben Dagren gezogen, Riemand ben Runbbaren anjurufen, wie ber ftarte Dimfon that und fic bor feinem Ende an ben Dhiliftern racte.

Ein Schriftsteller, ber in artis severae ef-

— prius — more ''

Frugalitatis Lege pattaitexacta — Petron, giebt dem Gewande seiner Blose und Rothoburft eine Pracision, daß keine Be — noch Berschneidung ohne Gewalt möglich ist. Uebersschrift seines Wamens, beides ein Abdruct des Siesgelringes am Gottessinger der schonen Ratur, welche alles aus einem Keime und Minimo

eines Genfforns' jur Lebendarone entwickelt, offes wiederum in ben namlichen genetischen Inoum gurudführt und berjungt, burch bie Rrafte entargengefenter Elaflicitat. Ein folde? Litel ift ein mifrofosmilder Gaame, ein ord phifches En, worin die Dufe Gegelt und Dutte für ihren Benius bereitet bat, ber aus feiner Gebärmutter beraustommt, wie ein Brantigam aus feiner Rammer, und fich freut wie ein Belb au laufen nach bem Biel feines geffigelten Sinns, welcher auf Stirn und Rabel feiner Rolle gefdrieben ftebt, in einer Spra. de, beren Schnur foregeht bis ans Ende ber Rede, daß alles von Licht und Marme burchbrungen wirb.

Entspricht Inhalt und Baluta bem Titel, so wird aus bem a parte ante ausgestellten Bechesel und Schuldbriefe a parte post ein Quittbrief und Beleg baar geleisteter Bezahlung; furz, ein zwepschneidiges Instrument, das sich selbst legitimirt und liquidirt; eine Sphinx diffens, die am' Eingange, in der Gestalt einer Blume und Biuthe, die Geschlechtsmerkmale der Untorschaft herdortreibt, und benm Und. gange in der Gestalt einer Frucht erschent, welche außer der Fülle eigener Substanz, die hülle neuer Generationen ähnlicher Gewächse und gleichartiger Systeme innihst verschließt und bewahrt.

Der vom Melfter Fulbert mit feinem cultello Flaciano verschnittene Litel meiner Rhapfodie soll dennoch nicht sagen durfen: Siehe, ich bin ein hurrer Baum! 33) gleich jenem im Evangelio, der fahle Blätter ohne Feigen trug, und vom Schlage eines Worts gerührt, bis auf die Wurzel verdortte 34), oder seinem ästhetischen Ebenbilde ähnlich, der mit Stamm, Nessen, Zweigen und Sprößlingen aus nichts als Kasern besteht, nud den gesammten Inbegriff ontologischer Vorerkenntnis vollsommen funstich macht.

Meinem ersten Motto zusolge aus dem Buche ber Wiederzahl XXXIII. 9, 10. nach der Mendelssohnschen Uebersehung, mußten Platon und Aristoteles, Woses und Rathan, Corpdon und Thyrsis 35) (die am fanien Holze ihres Spstems gebundenen Wetaphoster!) schlechterbings aufhören, in meinen Angen Gesetzgeber und Retter zu senn, und fich wie irrende Ritter auf fahlen Pferden zu brüsen. — Berblenbung und Angenweide gemeiner Leser!

Bufolge meines andern Motto aus dem Propheten Jeremias KKIH. 15. nach ber altbateri-

10 July 10 1 1 5 Stational

<sup>.33)</sup> Jes. LVI. 3.

<sup>,34)</sup> Matth. XXI. 18, 20. Mark. XI. 20.

<sup>35)</sup> Pope ein Metaphysiter! Danzig 55.

fchen Archentiberfegung fam ber Gallen - und Wermutgeschmad nicht bon meiner Relter, fonbern bon ben mit so allgemeinem Geschmadgelesenen heerlingen Jerusalems —

Selbst unsere Feinde mogen Richter fenn. Ihr Weinstod ist der Weinstod Sodoms, Und von dem verderbten Gefilde Gomorrha. Ihre Beeren giftiger Art; Eiterträchtig ihre Trauben; Wuth der Ottern ist ihr Wein. 36)

Mit ungöttlicher 37) Fauft vergriff fich die alls gemeine deutsche Jesabel an beiden Siegeln der Weisfagung und hielt sie für Bijoux indiscrets. Freylich waren es, in etymologischer und mpstischer Bedeutung, die putissimi Testiculi meiner Autorschaft, der Achilles ihrer Austoricat, und Nebergengungsfraft. Denn aus wasser Macht hätte sonst wohl ein kleinlauter Presdiger, der je und je nicht beredt (eloquens) 38)

<sup>36)</sup> Deuter. XXXII. 31 — 34. nach ber Menbelssohne fchen Uebersehung. Rach bem Abelungischen Wortern buche find Eiter und Otter verwendte Worter, benen ber Wurzelbegriff bes Gifts zum Grunde liegt.

<sup>37) 3</sup>ef. LVIII. 4.

<sup>34)</sup> Disertis satis dicere, quae oporteat : ornato sutem dicere, proprium est eloquentissimi, M. Anton, in Quintil, Procem. Lib, VIII,

cata beste finter feutig ju werden, tudem man ben grunen berben Belz und die harte Schale für die Bus ausgab, ben eigentlichen Bern aber durch ein doppeltes Neisverftandnis zu verschrepen suchte.

Die junafte Anffcbrift meiner Antoritoaft if gwar nunmehr rebintegrire und ergangt; unter-Deffen berubt noch ber Aufschluß ibrer Bebentung auf beni problematifchen Bathfel: warme ber fübifde Beitweise jum Raffilefft und Camp. lein Weiner zweinsbannigen Ochrift ben alten fleinen Ramen', 41) einer bofen ichablichen, anfrubrifden 49) und befhalb zum anbernmale undieberbringlich gerfibrien Stabt, aufgeftede bat? ale wenn er, wie in bem Dabrchen bom ewigen Juden, Die wirklich fortbaurende Exiften; Jerufalems, nach ihrer langft bergangenen Berfibrung, obne irgend einen platonifden Beweis, ober, obne ein ausbruckliches Autosepha-Beugniß, eine funftige periodifche Biedergeburt, Auferftehung und Banbelung Gerufafems, geglaubt, borgusgefent und im Sinne gebabt batte ? - "

<sup>43)</sup> Semlers Unterhaltungen mit herrn Lavater über bie freme praktische Religion; auch über die Revisis on ber bisherigen Theologie. S. 18, 249, 393.

<sup>49)</sup> Efra IV. 12. 15. 19.

bei nach säterficher Beife und Reuerungssucht, sondern schon vor ver Empfängnis durch einen himmlischen Berold verseiben. Rein, jede Analogie, sie sersonnen oder gefunden, beruht auf einer demissa coelo, quae formam löguendi dedit.

Moses und Jeremias, die wie zwen Delbanne und zwei facken vor der Schwelle meines Bacheins standen, mußten aber aus gerottet und ausgelöscht werden, gleich senen aposalppeischen (XI. 28.) Leichnamen auf der Sassen der großen Stadt die da hellit geistlich Spom und Aegypten, da unser DENN gestrenzige ist. — Nach einem solchen Frevel aus der Bona mentula meiner Schriftstelleren, haffe it man mit der arte weprota ihrer capsula tho-

und kaunen seines Worterbucks, Juhörer und Lefer, alten und neuen Styls, wie die wohlbetagten Eletern mit ihren Nachbarn und Gefreunden zum Besten hat; weil der Superiativ des Alten und Reusen so oft coincidirt, der Positiv des Guten und Basen aber durch den Baum der Erkenntnis nur mit Gefahr ausgemittelt werden kann. Ift Alles gut und Nichts verwerslich, Eins allein gut und nothwendig, beides aber ewige evangelische und apostolische Wahrheit; wie sieht es benn mit der philosophischen und casuistischen Frage des Beste und

<sup>47)</sup> Quintil, Lib, 1, Cap, VI,

cata befie finter feutig ju merbun, indem man ben grunen berben Belg und die harte Schale für die Buf ausgab, ben eigentlichen Bern aber durch ein deppeltes Wistoerftanbuis zu berschrepen suchte.

Die jungfie Anffcbrift meiner Autorichaft ift emar kunmebr rebintegrirt unb traduit: miterbeffen berubt noch ber Auffchiuff ihrer Bebeittung dur beni problemattichen Batbiel: warten ber iftifde Beitweife jum Rabhleft und Canto. lein Beiner zwenfbannigen Schrift ben alten eleinen Ramen', 42) einet bofen ichabeichen aufrubrifden 49) und befhalb gum andernmale unwiederbringlich gerfiorten Stadt, aufgeftedt bat? ale wenn er, wie in bem Dabrden bom ewigen Juden, die wirflich fortbaurende Exiften, Gernfalems, nach ihrer langft bergange. nen Berfibrung, ohne irgend einen platonifchen Beweis, ober, obne ein ausbruckliches Autosepha-Beugniß, eine funftige periodische geburt, Auferstebung und Banbeinny Serufafems, geglaubt, vorausgesest und gehabt båtte ? - " !! .

<sup>43)</sup> Semlers Unterhaltungen mit herrn Lavater über bie freze praktische Religion; auch über bie Revisis on der bisherigen Theologie. S. 18. 249, 393.

<sup>49)</sup> Efra IV. 12. 15. 19.

Gehote ber Topf des Tinis zu beiden Schale, tern und Salften der Abfchnitte, so liegt das, llebergewiche mit einer auffallenden Satsflaren ganz auf der Abfeldes Judenthums. In webe der Connexion und Beziehung fieht denn Jerenfalem mit religiöfer Warcht?

Es ift ein sbett fa außerardentlichen als mefentlicher Danaele bes aanzen Buchs, Daf es bemfelben an einer fculgerechten Erffarung bes Sannthegriffes fehlt, ben ber lette Berlinifche Bolfianer 5 %) fich von religibler Macht jufame men gefett, baben mag. Er icheint unter biefem . ibm fo gelanfigen und bienfifertigen Runfe und . Kraft - Losungs - (ober auch wohl nur Alid.?) Worte bas gange Richt . Juben. thum, mit einem Borte alles begriffen an bae ben, mas, neben und außerbalb, bem Subenthum, irgend im Wege liegt: folglich zwoorberft, den Saamen Abrahams von der linken Dante bie Reuer und Schwert . Meligion ber rothen Suben 51), und ihrer vier Bucher; ferner die berrichende Dren, und Mehrgotteren fammtlicher driftlider und beibnifder Religionen (ben auserwählten Orben monabischer Theosophisten und

<sup>50)</sup> Dr. Buschings wöchentliche Rachrichten. Jahrg. XIV. St. 12. Marz 86. S. 94.

<sup>51)</sup> Luther in der Borrede auf die Offenbarung St. 30s bannes.

todmopolitischer Pantheosophen 32) affein und genommen) — ; endlich bas ihm und Babel am nächken liegenbe "and bem Denge " vonlesia, nachber erst geworbene vollige Monskrum eines einzigen transangnftinischen Grundsabek" 33) —

Samaria warbe weit anarmellener i all Mernfalem, der im Buche offenbarten und mit pebentucher Schut . und Sprachweitheit ausgespicten Theorie bes Jubenthums gewein fenn. Die Sammiter gingen in ihrer Anbanalichfeit an bie mofaifche Gefehrent fo weit, bag fie fic badurch after außerorbentlicher Religions - Offenbarungen, bie ifn ben forigen Rationalfdriften bes alten Seelrechts.54) enthalten find, beraubten, besinftig machten und tulest felbit nicht wusten, was fie anbeteten. 55) Dem Bunbesgott feiner Bater bette Diefes außerorbentliche Colonifien Bolf feine Erlofung aus Meanoten in verbanken, unnb bie in ber Baffen verliebene Gefenachung war eine bloke Borbereitung anfiben noch funftigen Be-At des gleichfalls feinen Batern lanaft verbei-Benen Lanbed. Benn aber auch eine vernunf. tige Gefetgebung, gefcomeige eine ankeror

<sup>52)</sup> und 53) S. Rote 48.

<sup>54) &</sup>quot;Ultima voluntas heißt's ben ben Juriften." Euther von ben legten Worten Davibs.

<sup>55) 30</sup>h. IV. 22.

beneiche, obne Religion benebar und möglich mare: fa maven boch . Dufer, Beschneibung und die uratteffe Berbundigung eines Schlangentretera durch die. Beammbates fcon langft aberlieferei. 2 mmb thundin, eben fo wenta im eie gentlichen : Berftande zunr mimfatfchen Gefendes bung, gezogen werbeny, alf: bie featere Beldich. te Daniba afainedi Befderteitent and feiter Btatt mit offen aufleriebentfidem Rellaionsoffenbarungen and Bundedtier beiffangen, melde feinem, aleichmie: Mirchams . Saamen , mit ber : Reverlidfeit eines gottlichem Cibichwurds, wieberholentlich beflätigt und erweitere wurden . 20 ber angerbrbentlichen . Gefebarbung aeberen bie in ber Maken mufchabe. Die Linber abneten aber auch ihreichlicherfacher und Rebenbubler bie Bamatiter in bem Minden Gicenfinn und Gifer nach a mamit, de bis auf den beutigen Zag We: Mflicheren Benlagen ibrer ifmaflen und ledten Bater: nach: bem Rieffche: verwerfen, benen bas menfchiche Gefcleche ein neues Seelrecht (ben:wahren Geift bes gottlichen Bundes und Gefebes) ju verbanten bat, auftatt bes aften buchftolichen Spfterns, weldes in einer irbifden, verganglichen, an Beit und Det gebundenen Gefetgebung teleftifcher Bebrauche und Sitten bestand, und eben bamals mit der politischen Defonomie und ganjen außerlichen Berfaffung aufgelofet murde

die de eine neue allgemeine Golonifien Bestalt überging. Eine abgeschmackte und abgöttische Sprachheitigkeit war aber; ben den Samaritern und Inden) der gemeinsbasilähe Untaß three weissachen Sandeis ), wante sie sich von den behendigen Quellen der gedichen Rachfiblasse andschlossen, und indichmachtscherten i Gisternen und Legenden menschlichen: Unstalle unt indicet andre Legenden menschlichen: Unstalle unt indicet.

. Dheigenebtet, ber inbefcherfilletweife bie emfere ardentlichen Religiousoffenbarundun'in bem Blate men und Anonbeten gleichfalls berthunte, überfab. und bon benfeiben nichts wiffen wollte: fo borgte er boch bie Auffchrift feines Buchs aus immen bon ben Samaritern bermorfenen Rationalfdriften, und wurdigte fogar feiner Ausmerkfamfett bad von ben Rinbern biefes Bolfs bisher verschmäbte Organon bes neuen Seelrechts, aber some ben Seife und : Schlof fel Davids. Er war alfo nicht im Stande; die in diefen Urfunden offenbarten anßerordenelichen Schickfale Gemfalring, ober bie geitlie den Gefchichesmahrheiten ber beiligen Stadt nach allen fieben Dimenfionen ber Bergangenheit, Begenwart, Bufunft, ber gange, Breite, Sohe und Siefe, in ihrem gangen Bufammenhange fich anschaulich ju machen, und

<sup>56) 3</sup>er. II, 13.

den Unterfcied des alten, gerficten, erdichen, bon bem neuen, verficten, himmlifchen Jerufalem beutlich zu erkennen und einzufeben-

Der flückrisste Lefer dann fich schwertich ber' Besbachtung enthalten und erwehren, daß in ben hebräischen Offenbarungen ider Jernfalem die schecklichsten: Dwohungen und hernlichken Berbeisungen durcheinander gehen, wie die Elemente in der Sündstadien die Saiten auf dem Molden Dur einem objectiven Begriff dieser hilligem Gotterffadt, die des DEWRIC Chron und des ABRUNG Wallscherb 430 heißt, gehört ein herfulisster Waldersagermand.

Durch die geschmiklen Wenweicheit einer verzesteren Menschanfreundin ift die unserer Raur tief einzehrägte Liebe des Wunderdasen, und Spannader saller poetischen und historischen Rokste, in einen steptischen und friedschen Unglanden aller Wunder und Geheimnisse erschlafte, Sine gewaltthätige Entfleidung wirflicher Gezenstände zu: nachten Begriffen und bloß denkbaren Merkmalen, zu reinen Erscheisungen und Phanomenen; eine willkarliche, eigenmächtige Transsubstantiation abstracter Zeichen und Formeln, ätherischer Theorien und Bissonen durch die Verkstrung eines neuen fünstlichen Sensoriums; die bramatische

<sup>57)</sup> Berem, III. 17. XIII. 17.

nach bem Unterscheidungsgrunde seines privatieen und negatieen Begriffs, den er von religibser Macht im Sinne behalten, und seiner außerordentlichen Theorie, die er über bas Jubenthum erdichtet und ergrübelt hatte, sich und seine leichtgläubigen Lefer der rechten und linten Sand zu orientiren.

Satte ber vorlette Bertinifche Wolffaner lie. ber auf dem oben berührten bicipite Parnasso 61) geträumt; batten feine beschnittenen Lippen nicht ein fcheues Granen vor bem Rabbatiffen-Brunnen einer beimlichen Beideit gehabt: batte er nicht, wie ber lufferne David fa), bas belle Baffer unter bem Thor ju Betbiebem fur Blut angesehen : fo wurde Reruftlem , gleich bem Monarden unferes Licht a und Bebensfoftems zwifden ben beiben Debenfonnen, monerfeft gestanden, und ben Irrftern religiofer Dacht fowohl als ben Trabanten beffetben, gleich eimer glucenben Denne unter ihre Blugel bes Seils geloct und gefammelt baben. Bun aber wurdt aus dem Titel ein Centaurus biformis. ans dem belvbifden Drepfaß ein vierfüßiger Spllogismus, aus dem alten fleinen Ramen Bernfalem, eine lacherliche Blebermaus, ein

in ber Allgem, Litteratur : Zeitung. Jahr 86. Nro. 7. S. 56.

<sup>61)</sup> Persius.

<sup>62)</sup> II, Sam. 23.

amphibologischer: Zwsiterbegeiff zum Terminus major religiöser Macht und zum minor bes Jubenthums, die geschlossenes Rechnung und das Facit derfeiben, ein enibenter Beweis ihrer Unwahrheit und Missimmung durch den double emploi ihres Hamptpopens.

"Bharao wirb bein Saupt erbeben" 63) biefe einfiemige Rebensart mat in bem Minne be bes burch Eraume und ibre Deutung vers berrlichten Batriarden eine eben fo menfarbi. ge Beiffaanna, welche ben beiben Dit und Staatsaefangenen bas ungleichfte Loos, bem tinen bie Biebenberftellung feiner verlornen Birde, bem andern bingegen bas fomalisch. fit Todefuntheis antimbiate. Rach Dagaabe tines vollig- analogen Baraffelismus im Bach faben und Doppelfinne : bezeichnet ber heitigen Stabe: prophetifiber Rame: theils bas eiferne Schichfet ibrer irbifcen Bergangenbeit theile bie Belbberge und Diamantenbugel eimer laneft erwanfebten: und erwarteten Bufunft; iber bie beiberfeitinen refpectmen Unterlagen und Gegenstände bes. wieberfauenben Billiamigs. Bermogens (laudator temporis acti) und gefoltenen Begebrungs Bermbgens (avidusque futuri) 64)

<sup>63) 1 23. 2001.</sup> XL. 13-19.

<sup>64)</sup> Hor. ad. Pison, 179, 173

Serufalem fcmebi' alfo en bet Beffe bes Litele in utraque specie einer finffern und electrifden Welfe, aus weicher ber puritanifche belb , wie ein epifcher Dans ex machina, mit gefrornen Schneeffacten geftugelter Rebfeliafeit gegen bie agepttiche Macht ftritt 65), und fein cornutam faciem 66) in Stralen fosmopolitischen Eriebens und bem fibonfen Moveenroth bann mernber Gabbaths - und Aubeitraume far und über bas aberunnige Afrael und die verfodte Juba 47) fembten ließ mit einer affbetifden, Dacht da) auf bent Paupte, um ber mimifchen Engel willen und ihrer geabndeten Bormundschaft.

. Mit foldem Blendwerfe babalifder Sophi-Reren fichl ber felige. Menbelsfohn bas Bert und die Bewunderung ber meiffen Lefer: ben übrigen war fein befpottiches: "On langneft Die Grundfate, Buriche!" (9) eine gureichende Warnung, mit bem Anaben Abfalom fanberlich au fabren; weil alterbings Grunbfase und Daterialien bes nu - und wiberdriftlichen Jerufalems in ben Berfitaten und Bagrenlagern ber

<sup>65) 2</sup> B. Mof. XIV. 20, 25,

<sup>66)</sup> Exod. XXIV. 29. 35.

<sup>67)</sup> Berem. III. 8. 11.

<sup>68) 1</sup> Kor. XI, 10.

<sup>69)</sup> Jerufalem , Abfchnitt i'r. 6. 13.

allerdrifflichken Dogmatifer, Dictatoren proteffantifder Rirchen, neuen Stole, mit eben fo freder Stirne feil lagens ale ber Biebbandel, ber Laubenfram und bie Bechfelbant weie land bas allen Bolfern bestimmte Bethaus gu einer öffentlichen Deffe und Morberarube entbeiligten. Den graften Betrug fpielte aber ber Auchs feinen eigenen und Rathans Rrenn. ben, ben umenthaltfam ftaffenben Opurbunden bes fathalifden Dublithums und Resuitismus. Beber ber blinbe ichlafenbe Somer allemannifcher Schabelfidtte, noch feine Befellen und Buriden ließen es fic traumen, bas binter dem ansaebanaten Schilde bas bochfte Ibeal und Capitolium: bes welfchen und romifchen Golipkomus, Die Univerfalmonarchie ober Republiciber Beltburger im eigentlichften Wortund Sachverflande, bie Erfigeburt und Metropolis, triformia, Chimagrae, und ber gange theo. baice a politice bopocritifde Sauerteig eines . in ben Gingeweiben grunbverberbter Matur unb Befellicaft gabrenben Machiavellismus unt 36. fnitidmus mit ber Arglift und Allmacht bes eiten fleinen Gottes Eupido laufchte, und fein Spiel mit ben Sufannenbrubern und Belialde lindern unferes erleuchteten Jahrhunderts trieb.

Den talmubifden Borurtheilen ber Beltund Schulmeisheit zufolge mar bas Phanomen religibler Dacht eine aufallige Ufurpation,

deren Birklichkeit feine andere Quelle bat. te, als ben veramberlichen vertobifchen Bil. len einer unbefannten Dacht und ihrer eigen. finnigen Launen. Dem beften Willen und ber reinen Bernunft bes Judenthums allein geborte und gebührte ein vollfommenes, ansichließen. bes, in ber Charta magna und pragmatifchen Sanetion ber außerorbentlichen Gefengebung gegrundetes, aus bem Berftanbe Gottes ??) unmittelbar und nothwendig fliegenbes emiges und verabisisches Borrecht und Brarogatio nach Aebnlichkeit bes erften alten Abams über Die Rifde im Meer, über die Boget unter bem Dimmel und über alles friechende Thier, als ber rechtmäßige ilmiverfaferbe affer irbifchen Ereatur und gesammter Droducte, bis auf bie primam materiam bes feinfen Urftoffe gut bere sebren und ju verfchinden. Beil Abant II. Der edie: eimige: Menfchenfobn, awar bom Beibe acoren , aber bad Ebenbild und fichtbare Meidnift bes allein aubetungsmurbigen Gieis fteb, wie ber genechte Abel im Amenkampfe ; son ben Gartman, welche nicht wollten, bag Diefer über fic beurfibte, ermorbet worben war; fo bezuhte auf bem Berbienfte biefer Deibens that bas vallkommene Ethrecht bes erlebiging

<sup>70)</sup> Ibid, Abschn. 13. S. 32, 384...

Beinbergel ? D): Bliff ficht Theodor im Schulbe thurme ein Ronie wat Corficn ? - warmtt nicht auch Jerusalem die Saupt . und Dutterfladt affer gerffrenten: Infeln and Colonien bes emig. feften Judenthums ? Der platonifche Apologiff beffelben machte fich eben fo wenig Bemiffen, einen alten fleinen Ramen über das Portal und die beiden Thorflugel feiner dnu - auch endijdeafolide dnu nechligofelide Liubfdrift aufzuhangen und anzuschlagen, als ber tomifche Landpfleger Bebenfen trug, bem allergroßten Uebertreter ber außerordentlichen Befetgebung feinen rechtmäßigen und ehrhaften Titel mit bren Bungen und Sprachen im Beife ber Babrbeit am mittelften Pfabl allgemeiner offentlicher Schabelftatte gu verlaut.

baren, ju befraftigen und zu behaupten.
Wenig fiens nichts Reves, wie ber Berfasser abermal selbst in und vor seinem Werte bezeuget. 72) Weber Neues noch Ales, weber Warmes noch Kaltes, leiber! für tatadupische Pirtuofen, beren Ohren burch die Spharenharmonie in den unaushdrlichen zeitigen, Nasundlen des orthodoxen Judenthums und katholischen Raturalistenthums geschlissen

PHONOGRAPHICAL CONTRACTOR CONTRACTOR

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Luc. XIX. 12—28. XX. 9—19. Preb. Eal. VII, 29. Ebr. L 3. Joh. IV. 24.

<sup>72)</sup> Jerufalem , Abichn. II. G. 29. - 14- 15.

und zugefpist find. Es if: demnach Zeit, bie Acten einmal zu fchließen mit einem fanen " fchlanen:

## Uff Bebb hat finn ein Enbe!

"Ber Augen bat, der febe" - ben Sparren eines pharifaifchen Splitter . und Sitten. richters. "Wer Augen bat, ber prufe" bas Bunglein und Scheerlein eines forbiffifden Munzinden, ber bas berbienftliche Bert ber Beschneibung an der Borbant religibser Dacht mit uneigennubiger Andacht verrichtet, auf Roften ber Rinder bes Reichs und Landes, ber öffentlichen Ehre und Bobtfahrt, in ben Gaff. mablen allerdriftlichfter welfcher Lotto = Broiect. und Plusmacheren oben anfist, und ben Sei aen über bie vollen Schlauche feines beiligen Magens fpricht. Das Gelbftlob fleifchlicher Bernunftaugen ift eine bocht fcablide Rlieae. Jene blinden Leiter, welche and bebanp. teten: Wir find febend 73), blieben perflocte Odmarmer und Liebhaber ihrer fdmargen Sinfferniß. Das Licht und Recht bes Geiftes und Bergens liegt nicht im Geblute auter Billens. mennung, noch im reinen Sinn bes Buchfigbens, noch im Conventionsfuße menfchengefalligen Benfalls und Zeugniffes : fonbern bas ift

<sup>73) 30</sup>h. IX. 41.

ein Inde 74), ber inwendig verborgen, unb' deffen tob aus Gott ift; beffen Ueberzeugung nicht auf das leben der Todten 75), die ibre Lobten ausftatteten, fonbern auf Wort und That eines Mannes berubt, ber, als ein Gott ber lebenbigen und nicht- ber Cobten, als ein Arzt ber Rranten und Odmachen, nicht ber Befunden und Starfen , eine alleemeine Tinctur ber Unfterblichfeit gegen ben Stachel bes Tobes, nach einem Siege bes Rechts und ber Racht über bas allgemeinfte Raturgefes, und ans bem Mafe und Anochengerippe bes Burgers und Defpoten Speise und Sufigfeit jum nutrimentum spiritus bervorgebracht bat; damit Ariebe auf Erben, burch bie Beawerfung eis ner bofen und ehebrecherifden Urt , jum Boble gefallen bes gangen Menfchengeschlechts, bie Biebergufnahme bes verlornen Sohns aber jum jungften Borfpiel ber berrlichften und fored. lichften Auferftebung, und bie Bollenbung bes Beltalls jur Chre in ber Sobe bereitet merben fonnte.

Der naturliche Biberfacher und Erbfeind bes Christenthums und neuen Rirchenrechts liege

<sup>74)</sup> Rôm. II. 20. XI. 15.

<sup>73)</sup> Immo vero ii vivunt, qui ex corporum vinculis, tanquam e carcere evolaverunt; vestra vero, quae dicitur vita, mors est, Cic, Somn, Scipionis.

munmehrt entbioft und entfeett. Die Siefen bes brenfonfigen Litels gur zwenfpannigen Erns. und Schubidrift find bem Erfenntnisvermogen bes Lefers aufgebedt; bie gafterungen und gu gen ber Schule, die fich ben Damen bes in benthums und ben Rubm einer außerorbenti Richen Gefebaebung anmaßt, burch einen unaufborlichen geitigen Matur = und Ereaturbienfi aus langft gewefenen Ronigemorbern und to. rannifchen Oflaven, fich zu Eroberern eines Anranischen Simmelreichs und rabbinischen Sei rufalems traumt; ber Thron und Ornfil bes Thiers, bas gewefen ift, nicht ift, wiewoht es fein Dafenn beweist; bas Gebeimniß bes geift. tichen , avofalvetifchen Ramens , fatt bes auf ber Zime des Buchs ausnehangten Schildes, find entflegelt und offenbart, burch die Glaviculam til Terminosum, and weichen die Auffdrift bes jungften Judich - Babelfden Bols fanere jufammengefest ift. Dein metafritie fices Paradigma foliefe fich mon noch mit einer fleinen Bitte und Warnung an fammtliche derreditirte Thorfchreiber und Befeber allgemei. ner allemannischer Lieberatur, bie Declaratio nen und blevernen Stempel ibrer Buchftaben. manner auf ben Rubrifen ber ja Marft geführten Manufacturen, mit machenben, wo nicht bewaffneten Augen zu verificiren, und felbige nicht bloß nach dem herfommen und

Schendrian des edefin Bonats zu berichtigen. Eine gewaltige, aber wicht gewaltsame 76) Kristif, wie der Schriftgelehrten ihre, eine vone, aber nicht eigenmächtige hypofricische Gesehlichteit gehört zu den Bedürfnissen unserer durch Unenthaltsamfeit erschöpften Preßfrenheit. Warnum eischien erst in der Vorrede zur zweiten Ausgabe des zu seiner Zeit eine kurze Weile bewunderten Dephästions, das Gespenst eines ägyptischen Mönchs oder Priesters, ohne das geringste Wadzeichen einer Urfunde, noch eines logischen Mittelbegriffs zwischen einem so homonymen 77) Ramen und dem Inhalte des

<sup>76)</sup> Vim appellant, quae est potius violentia. Quintil, Lib. II. cap. XII.

<sup>77)</sup> J. A. Fabricii Bibl, graec, Tom. II. Lib, I. Cap. XX, §. 19. De Hephaestione et Vettiis. Tom. VII. Lib., IV. Cap. VII. §. 10. De Hephaestione Alexandrino et aliis, quibus addendus Sophistae Juliani discipulus Hephaestio Coquus im IX Buche ber Berwanblungen bes Apulejus. Nomen est coquo accommodatum, fagt Beroalbus. Die genaue Berbinbung ber ars culinaria mit ber relisgiofen Macht ist aus bem Fragmente eines Briefes ber Olympias an Alexanber ben Großen, und eines Gebichts zu ersehn, in welchem ein Meister Roet über die Ratur der Dinge philosophirt und den Geist seiner schonen Kunst mit den Cleusinischen Geheimnissen vergleicht. Athen. Deipnosoph, Lib. XIV. cap. XXII. XXIII,

Buchs ober ber eigentlichen Abficht bes Berfaffers? Gleichwohl geruhte ber Berlinische Strabo alsbald biesen unbewährten Umstand in seinen wöchentlichen Rachrichten nachzubeten. Bielleicht hatte biese Maste nichts weiter im hinterhalte, als die hirnlose Ideenasseciation und einen fortgesesten Familienscherzum Ramen des Alexanders von Ablersteim, und seiner Apologie des Freymaurer-Ordens.

In bem erften Abichnitte Gerufalems wirb Die Brage religiofer Eide nicht blos berührt, fonbern pornehmlich ber Episcopalfirche in Großbrittanien jum Rachtheil alles, mas ju ben Alten gefagt ift 78) ventilirt, und in ihr Gewiffen, wie in einen glubenden Bactofen geicoben; unterbeffen das ausbrudliche Berbet des Bergpredigers allerdings nicht ben Jerusalem ju foworen, noch ihren Damen jum Rinden, Baubern, gugen und Trugen ju migbrauden, meines Wiffens feinem einzigen ber Recenfenten und Intereffenten bes bon ihnen berewigten Menbelsfobns eingefallen ift, und obngeachtet ber Grund biefes angerorbentlichen Berbots bereits im acht und vierzigften ber Pfalme offenbart und gefdrieben Rebt: benn fie ift eines großen Ronias Stabt.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Matth. V. 33 — 35.

Diefem Roniae, beffen Rame wie fein Rubm, groß und unbefannt ift, 79) ergoß fich ber fleine Bad meiner Untorfcaft, verachtet, wie bas Baffer ju Silvah, bas fille gebt. 80) Annftrichterlicher Ernft verfolate ben durren Salm, und jedes fliegende Blatt at) meiner Dufe: meil ber burre Salm mit ben Rindfein. die am Martte ficen, fpielend pfiff und bas fliegende Blatt toumelte und fdwindelte vom Sbegl eines Ronias, ber mit ber großten Sanft. muth und Demuth bes Bergens von fic ruhmen fonnte: Die ift mebr benn Salomo! 82) Bie ein lieber Buble mit bem Ramen feines lieben Bublen bas willige Eco ermabet, und feinen jupgen Baum bes Bartens noch Malbes mit ben Schriftzugen und Mablieiden bes Marfinnigen Ramens verfcont: fo mar das Gedächtnis des Schönften unter den Menidenfinbern mitten unter ben Reinden bes Rinigs eine ausgeschuttete Magbalenen - Salbe. und floß wie ber toffliche Balfam vom Saupt Marons hinab in feinen gangen Bart, binab in fein Reid. Das Saus Simonis bes Ausfähigen in Bethanien mard voll vom Geruche ber evangeli-

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) **Siob.** XXXVI. 26.

<sup>80) 3</sup>ef. VIII. 6.

<sup>21)</sup> Siob. XIII. 25.

<sup>82)</sup> Matth. XL, 16.

fcon Salbung; einige barmberzige Briber und Aunftrichter aber waren unwillig über ben Unrath, und hatten ihre Rafe nur vom Leichensgeruche voll. 83)

Ein seines lieb, deffen Gegenstand nicht das Berg, sondern der Griffel eines guten Schreibers dichten muß! Weil der Ropf immer versisst, und die Linke nie recht weiß was die Rechte pflügt und malt, so wirken träumende Bilder und Gefühle im Schlummer der Besonnensbeit. — Meine Zunge musse an meinem Gaumen fleben, und diese drey Finger verdorren, ihrem Gänsefiel ähnlicher als eine Menschenshand, die weder genese noch wieder zu mir komme.

Giebt es Opermaschinen von Schriftfellern, Insecten die kluger find als die Weisen 85), die Spfleme wie die Spinnen und Theorien wie Bogeinester bauen, amfige Bienenschwärme, die für den Geschmack des Publicums und desselben Aufklarung mit einer automatischen Industrie arbeiten, welche die Rachahmung menschlicher Vernunft und Kunst übertrifft, so habe ich nie gewünsche, mit der Spre sole

<sup>83)</sup> Pf. CXXXIII. 3. Matth. XXIV, 6, 8. Joh. XII. 84) Pf. XLV. CXXXVII. 1 B. der Könige, XIII.

<sup>4-6.</sup> 

<sup>85)</sup> Epr. Sal, XXX, 24. Siob XXVII, 18.

der verflieten Deigogen überfleiber gu'iberben, over fall ihren Porbeeren; Rrangen untb' Bormett geffelt fat ineinen tablen Scheitel:

Die ich inft grauen lassen vor ber größen Menge, ober hat mich die Berachtung ber Freundschaft abgeschreckt 86)? Jabb ich meine Schaftheit und die Scham meiner Bibke mit Feigenblättern gedeckt, oder die Miffethat meiner drep Schreibsedern verheimlicht? Richt and vorgefastet Bewunderung, sondern mit überlegtem Nachspott habe ich den bunten langen Schweifund Schmuck des aspoischen graculus 1873 angelegt. Ich habe nicht nur eine Beichte von allem, was ich je schrieb, sondern auch das Gelübbe meines kunktigen Stillschweigens auf Zeitslebens bereits abgelegt. Gessare, non colare volui, 88)

Woju aber nin noch diefer lebte Agar eib net Gymnosophisten? Wird meine Schweißtaufe über ben Lodten nicht eine andere von lebens bigen Hagelsteinen und Pechfackeln nach fich sehn? Werde ich übermal mit einem abda zasvagidar zus xarapforer 89) babon kommen?

<sup>16) \$165</sup> XXXI, 335 34. 2021 PARTY 12

immiscuit gregi, Phady, Lib, L. Tab, III.

Barro, gleich im Anfange ber Quaest, Acad.

<sup>89) 3</sup>fotrates im Eingange scines Panegyritus.

Burben nicht zwen Donnerkinder ?°), von einem berlinischen Bevolde für Meuchelmörber des verewigten judischen Weltweisen ausgeschrieen? Dat sich nicht ein fanatischer und enthasischer Jesus Sirach erfrecht, seine naberen Unsprüche auf diesen verdienstlichen Rank zu entlarven, weil die blasenden Mitlanter der Wolfskimme eben so start in ihrer barmherzigen Toleranz mit den Gesunungen eines Jesus Vollangs-Gerechtigkeit mit den göttlichen Gerichten über unschnlöge Nazarener wetteisert.

Gefet alfo, ich hatte, an diefem fliegenden Briefe so viele Winter - und Sommermpnate unter Leibes - und Semuths - Schwachbeiten vergeblich gearbeitet, meine Kraft umsonst und unnühlich zugebracht, so verdient doch das Thema meiner letten Antorschaft, und ihre gegenwärtige Schlußrede einen weit größern Answand meiner noch übrigen kurzen Lebenszeit, als ein alter Sophist und zugleich Gegner falsch ber rühmter Kunst, an der Lobschrift seines Barterlands ausgeopfert haben soll. 22) — Ber

<sup>90)</sup> Marc. III. 17.

<sup>91)</sup> Rach einigen wenigen Sanbschriften bes Matth. XXVI. 16, 17.

<sup>.92)</sup> Cinnac Smyrnam novem annis accepimus scriptam; et Panegyricum Isocratis, qui parcissime, decem annis dicunt claboratum. Quintil. Eib. X. c. 4.

einigt nicht Bertin ben Ruhm bes bentschen Aichens und Sparta, und find die Preußen nicht unmundige Barbaren in den Augen der algemeinen Demagogen ihres Jahrhunderts? Bird der König der Juden nicht eben so verfannt und erniedrigt, als der König der Preußen dem römischen Hofe fremde und seiner bichken Wurde entblide geblieben ift?

Golgatha war ber lette Triumph ber anferorbentlichen Gefetgebung über ben Gefetgebeng über ben Gefetgeber feibft, und fein auf diefem Sigel gespflanztes holz bes Arenzes ift bas Panier bes Chriftenthums.

Im Morte Scheblimini aber liegt bie Lugend und Kraft des einzigen über alle Ramen erbobten Ramens (außer welchem fein beil und Geligfeit fur bas menfchliche Geidlecht weber gesucht noch gefunden werden fann.) der verborgene Schat aller außerorbentlichen Gesethaungen und mythologischen Religions - Offenbarungen, Die fofliche Berle wifden ben beiben Mufterfcalen bes Subenthums und Deibenthums; bas Gebeimnis ib. ter naturlichen Defonomie und elementarischen Bleichformiafeit, ber einzige Schluffel bes vom unschtbaren Richts burch alle Aeonen bes ben Sinnen allaegenwartigen Beltalls bis gur Auflofung beffelben fich felbft entwickelnben, vol= lendenden, in Beift und Wahrheit verflarenden Problems und Withfels. Seher, Epoptem und Zengen ber keiden und, hernach gefolgten Dere lichfeit. 93) wurden zu allen Rationen und. Ereaturen ausgerüßet und ausgesandt mit der überschwenglichen epangelischen Predigt: DIJRift, gegeben alle Gewalt im himmel und auf der Erde; — mit dem königlichen Worte der Verheißung: Siebe, Ich bin ben auch alle Lage bis an der Welt Ende.

Rach einer posibumen Ueberfebung bes bunbert und gehnten Pfalms wird bie genaue Begiebung meines Scheblimini gu ber Unfichrift bes Mendelssobnicen Gerusalems noch eintend. tenber , und ich batte mich ichwerlich bei bem Schutte, und : Stanbe: einer gerfiorgen Stabt faum fo lange; bermeilt, menn ich geitiger gewußt hatte, daß ber alte fleine Bame Bei unfalem, bermoge einer gewöhnlichen dathaifde philosophischen Sprachverwirrung, Die rechte Sand bes unausfprechlichen Ramens Reboba ausbrudlich bedeutete. auf ber ider deutsche Glias and Ernenerer des Beringige den englaffe bes finde ben babylandichen "Baal entstellten Ghriffene thund , and daher mit fofratifder ganne bem Soubgrife: feiner berjahrten Reformation ben

<sup>93) 2</sup> Petr. I. 11. 16. Man vergleiche hiemit ben pathetischen Rachbruit womit ber apotalpptische Enangelift und Apoftet seine erfte erhabne Gpiftet anfangt.

labbalibiden Ramen Schebilmint 94), welden ich mir bloß beshalb anmaßte und neben Bolgatha ftellte, um die einfam weinende Ras bel irgend eines driftlich = protestantischen Les fere in der Buften mit ber fombolifchen Beemandtichaft ber irbischen Dornen = und himmi lifden Sternenfrone, und bem. fremweis ausi gemittelten Berbaltwiffe ber tiefften Erniebris gung und erhabenften Erbabung beiber entges gengeseten Raturen zu troften: unterbeffen ber Ismael einer Wolffanischen Muse mit ber Dieroglopbe einer alten Stadt und ibrer beinuti den Unfpruche auf ein priamifches parabiffe ides himmelreich die Berfdnittenen ber Detos mannifchen Pforte burd aufgewärmte Dabre den und bramatifche Rundlein 95), auf feine Stite gebracht baste.

<sup>24)</sup> M. Paut Chriftian hilscher von Dr. M. Lutherk vermeinten Spiritu familiari, ober bessen sogenannstem. Schebtimink, worauf er sich nicht anbers als sais Gott im himmel selbst verlassen; auch sow drangelbigen zu der in der Augsburgischen Confession dennthaltenen evangelischen Wahrheit gar sonderlichen Betrachtung des herrlichen Bortheils aus dem Sien Christi zur Rechten Gottes. Dresden. 730. 8.

25) — minimis etiam inventiunculis gaudent, quae exousae risum habent, inventae facie ingenii blandiuntur. Ouinctil. VIII. 5.

Salaatba und Scheblimini waren also reine Shattenbilder bes Chriftenthums und Entherthums, ibres gemeinschaftlich von Bater und Cobn, Mutter und Lochter ausges benben, einfachen, aber an Gaben manniafal. tigen Geiftes, melde wie ber Chetubim zu bei. ben Enben bes Gnabenfinbis bas verborgene Beugniß meiner Unterschaft und ihrer Bundeslade bebectten bod ben Unden Ger Samariter . ber Abilifter, und bes tollen Bobels ju Sichem. . 36 weiß nicht, wie bie beiben Gegenfanbe. die meine gebeimet Mittorfinft abertein: Diertel Rabrbundert im Schilde geführt, Chriftenthum und Entberthum, burd ben Banber-Bab ber Modegottin in eine Belena verjungt worden, um bie fic Erwianer und Griechen fasbalgen, weil die Collectionamen ber Ratho. lifen und Jesuiten , ber intoleranten Ochmeis ger und religiofen Gottschedigner und Rlokige ner bem Sprachgebrauch ber mobernen Gefete. geber und Tyraunen bes Geschmads nicht behagen.

## Briefe

bon 1784 bis 1788.

Solgatha und Scheblimini waren alfo reine Shattenbilder bes Chriftenthums und Enthertbums, ibres gemeinschaftlich von Bater und Sobn. Mutter und Lochter ausgebenben, einfachen, aber an Gaben manniafal. tigen Beiftes, melde wie ber Chernbim an beiben Enden des Gnabenftubis bas verborgene Beugniß meiner Antorichaft und ihrer Bundeslabe bebectten wos bon Muden Ger Samariter ber Bbilifter, und bes tollen Bobels ju Sidem. ... Ich weiß nicht, wie die beiben Gegenftanbe, die meine achame Aftorfichft abertein Biertel Jahrhundert im Schilde geführt, Chriftenthum und gutherthum, burch ben Bauberfiab ber Modegottin in eine Belena verjungt worden, um die fic Ervianer und Griechen fatbalgen, weil die Collectionamen ber Rathe. lifen und Jesuiten , ber intoleranten Ochmeis ger und religiblen Sottichebianer und Rlogige ner dem Sprachgebrauch ber modernen Gefet. geber und Eprannen bes Gefcmade nicht behaaen.

ng Yn G S Sart¥na

## Ronigsberg ben 14ten Darg 1784.

Deralic aeliebteffer Freund, Des alten lieben Sacobi Odmanengefang über Menbelsfobns Sterufalem bat mich anch begeistert, amen bis bren Bogen aufammengubringen, bie ich auch berglich gern gebruckt feben wollte, und gegen Ibre Unfunft fertia balten mochte: Golaatba und Odeblimini. Bon einem Brebiger in ber Buffe. Diefe Bogen find mir febr faner geworden und mochten es noch wer-Wenn Sie fic bamit befaffen wollen, entweder felbige ju verlegen oder unterzubrine gen, - vielleicht am ficherften in ber Odweig, benn Sie fennen meine angstiche Borficht, nicht fowohl für mich felbst, als für Unbere. - Aber eine gute Portion von Eremplarien beftelle ich' mir jum porans, um mit meiner Bieschen Burft gegen bie Schinfen meiner Freunde werfen ju fonnen. Doch erft muß ber Kifch im Des fenn, und barnach von ber Theilung die Rede.

— Die goldene Medaille, welche dem Prof. Kant vorigen Mittwoch überreicht worden, hat das Jahr seiner Geburt 23 statt 24, und einige Kleinigkeiten mehr, die seine Frende über die ihm erzeigte Ehre gedämpft.

idas tint sas **333. Un Herber.** Asias tatragada execan orde a

eliter eine Cara Sonfache berg beneher Mei, 1784.

Derflich geliebter Freund, Am fieben BaimSonntage, ber ihr lieber geworben, seitem er mir meine alteste Sochter gebracht, fum Ihr Brief und einer von Reichardt an. Bun, der bas Leben giebe, wird anch alles, was dazu gehört, uns schenken, und Erndte wird auch erfolgen zu seiner Zeit, wenn gleich die Sichese eben so müde macht, und zuweilen mehr Schweiß anspreßt; als der Pflug. Gott wird für Beller und Lenne forgen, den Websteligen zu erquiten.

Ihr Bimich ift erfalt. Deine bren Bogen Golgatha und Scheblimini geben mit
ber morgenden Poff ab. Ich habe das gange
Jahr daran gearbeitet, und ich glanbe über
ein Buch Papier verschmiere, immer gegen Berftopfing und Durch fall der Gedanken und
bes Styls zu fämpfen gehabt; wurde endlich
überdruffig, die letzte Salfte auszuglätten und
zu vollenden.

hartnoch hat mir den Titel Ihrer Schrift mitgetheilt, ich weiß aber nichts mehr davon, als Ideen, und ich glaube, das Mendelsfohn ben Gelegenheit feines verewigten Freundes Lesting auf Sie gezielt. Wie er meinen Aussfall aufnehmen wird, mag die Zeit lehren. Ihr fren muthiges Urtheil wurde mir sehr wohlthätig senn, wie ich mir überhaupt einen Gegner wänsches, der mich faste, und mich nichtigte, den Waizen zu sichten. und wich sieber Manches bester zu ertlären.

Von tharichtem Antorwefen, wie Sie et gut nennen, Derzensfreund, genug! Gott wolle Frühling und Arzung an meinen verehmusswirdigen Fran Gevatterin gedeihen laften, und Ihnen auch nach verrichteter Arbeit Aufe und etwasischließen als Autor Wuhl und und überen auch nach verrichteter Arbeit und Kunfinichter Bapfell schattor auch bachige gefanzische Auffriedene erbapte Leefer; denn über den sympathetischen Einstuß des Gestelles und dierschließen fündrücken bieses Gefähls gebt nichts. Er verhältenfich zur Franzenische, wie der sanfterischen Wondschein zum, wit fulgore eine der schwisen Sonne.

Sben erhalte einen Brief von Dr. Lindner ans Wien, besson langes Stillschweigen alle seine Frennde besorgt gemacht hat. Es ist eine Einlage en die alte Mutter. Puß mich also anziehen, um der armen, verlassenen Bittme

11:

einei Frende in machen. Go fpielt der Lauf der Dinge mich geine meinem Vonnehmen. Ich dacher mich hente nicht von dem Großbaterfelhterzum nichten nicht von dem Großbaterfelhterzum nichten ihne Ihnen den ganzemiläge gegedacht. Immen ein anderes Intermezzahrfür ichte Gabel-ziehes Enged und seinem Plante nichtesseichtenblichte Kude und Brenden im Phremiganzten denken Kude und bieben flehrfüsse flieren erwen Sechliffe die händerpinnt underen sies niese fenfende Wiestliemister Pathaten und Erschwissen.

> 「大」「<mark>1994」などでいまれる。Wife diam</mark> (大) たい。 マンドニート (1987) 3月 ディオ (n. 1987) でまた。

more, actic a.

Koniesberg ben 3ten Mai 1784.

Liebker Frennt-Guttinoch; Gott gebe, baf Sie zeind und wohlbehalten dass Bet. erreichen inns eine gute Wesse mindenn; und nauf ben Missiochen best vollgenen Juhred zin besto vellgenen Inheed wie den besto geten ich ein der Schaue Ihre Grieben wohnte geston der Schauer hate und im Rothfall es in der Schweit zu selben, und im Rothfall es in der Schweit genommen haben-wurde, wenn: ich, wie ich besorgen, Sie hier nicht gesehen hatte. Die Fooiselber haben, wie natärnich, meinem Pegaso manchen Sporn gegeben. Supienti aus.

Der Mit Ballahi, beffen Beiprache eines meiner fetfier Bacher ift, wat beim Bert in is. 311 Reapel-bergutstengeben jadel:daven di meine cipi neutraliti. Ciciibabe (nach), feintem: Buche della moneta mebe all cinutal camponit stack Stalien foreiben Saffen. Er bat auch Come mentaires sur Horace geschrieben. Oulte vom allen Berfen Diefes außerorbentichen Damnes nicht ein Exemplier aufgutreiben fein . und ift unfern Gegenden abzufeten ? Benn fie beat Gifprade über ben Lorifbanbel un Gebalt dieid find, borate ich das Gets sning, fo arm ith bin, und bacte es nicht ju verlieren. Sit fich auch um Englifthes befummern : fo winkte ich foon Jahre lang harris (beffen hernied ober philosophide Strachlebre ich bes fite als Philosophical Appengaments und Phiblogienk.Ingwiries : Enfare: bat; mir Manbelde fobn bier emmfoblen. ic Doch bie Gneculationen eines Bertegens und Plators find verfchieben und ich Acreibe biefes alles fo verloren bin : denn ber metanbofifche Befdmack ber englischen Schriften mochte taum unferes Bublici fepn.

## Bon Berber.

Be imar ben zoten Dat 1784. Sier haben Sie, liebfter, befter, atteffer Breund, ben erften Theil meiner neugebackenen Philosophie ber Geschichte. Rein Wort vom alten fieht bisher barin, und

bie Grundlage ift, fo wegt und ifff jember geholf-, bas mir von der Aufführung des Popes felift grouet. "Mett wird inbef ben guten Billen für bie That nehmen, unb wenn es fenn foll, meche ich mit bem Buche gu Gube Sammen , hellen Fartgang aus biefem Anfange noch febwer au errathen fleht. Reine Schrift in meinem Leben habe ich unter fo viel Kummerniffen und Ermattungen pas innen , und Ambationen von auffen gefchrieben , als bie fei fo daß, wenn meine Frau, bie eigentlich autor autoris meiner Schriften ift, und Gothe, bet burch einen Bufoll bes exfte Buch ju feben befam, mich nicht unche logig, ermuntert, und ageniehen, betten, Alles im aler Ungeharnen gehliehen mare- "Ichahiuffe und verlenge soch These Menning. Dag ich in bie Spunklige, und mante mig! in die Bitter a Befchilliappgen unferen Beit babr eine geben maffen, als ob fie große Sochen maren, mug fige ich , um Plat zum Folginden zu anofinnen, umb von bem Punct , worauf jest alle Ratutgefchichtfcheiber . Die Lieblings - Antoren unferes Biwtel . Jagroundents. (gumal in Frankreich , bas burch Belvetius , Buffon et. Gefege giebt) fteben, nur allmablich weggulenten. Sie alfo, alter, reiner Prophet, mit Gebulb unb Gos nung, ohne boch Ihrer Strenge etwas gu vergeben, und erfreuen, belohnen und ermuntern Sie mich mit einem Rachhall, er fen wie er wolle, aus Ihrer lieben Bruft. 3d habe hunbertmal gebacht : mas wird hamgnn gu bem und jenem wiffenschaftlichen Rram fagen, und mußte boch

fortfabren's ibet this ittbatter , 'tilb beni Stabebunbert in feine einen Abiten Will anber Steb borinfingeil ober bors musike. Im Beunde entvolt bas Buit nichts, als buit Mehrlit Bil etften Shelles ber Dellibe . nut anfanblien Bone Dodewas well id ? Ein Zutor Zann ullbunge nidte von ber Rrudt feiner Gebanten , fo wenter will von feinem eldenen. Gefiche foden: "Monnee ich unfichtbatt" chi nin mit Belle Reben wenn Gie bos Bluch fellen : fills mit Minen forechen, und nur Mire Mienen lefen! Aber Gir werben mir Abre Gebanten fagen , und bas wift mild su Ibnen Tuelen . und mir anth auf ben Berfota Milife geben. Babomet Whiat eine Chen feines Roguns-inn's "Col Beine ballingerallien Cott a et bat bie Gillerblibet ben Manther delebeit als Ce debe fie auch Riner ! Titele BF indicate & wife to held hill thousand some spinare was Sie fo Benefitte Westelle Bablorand ublreit es auch nat El iten fine duebenberrimme usereichnaftet erenichen fine bie भेरतिक सिकालितिक सम्बद्धिः सिकालिति सिक्ति सिक्ति सिक्ति सिक्ति सिक्ति सिक्ति सिक्ति hinturit filetellintert fat!? Beffette fic Gotte 200; " ufit ' tit bolle. He langfam gut lit ffnien be Connen warme werde auch the Liefnes Fantiben Gide und Lebensmuth wieber anfachen und erneuern. Gs ift Bennabe ber einzige, we's migkene ber febultafte Bunfcf, ben ich bon frbifchen Banfchen babe. 3ch bin mir felbft gang untenntlich mor's ben, meine Ringet fint gelabmt, ihre Schwingen ausgerupft, und ich ftebe wie Rleiks lahmer Rranich am bur-

Salaatha und Scheblimini waren also reine Schattenbilder bes Chriftentbums und guthert bums, ibres gemeinschaftlich von Bater und Sobn, Mutter und Locter ausgebenden, einfachen, aber an Gaben manniafal. tigen Geiftes, melde mie ber Chetubim ju beiben Enden bes Gnabenfinbis bas verborgene Renauif meiner Autorichaft und ihrer Bundeslabe bebecten wos ben Alugen Ger Samariter. ber Mbiliffer, und bes toffen Bobels zu Sichem. Ich weiß nicht, wie bie beiden Gegenftanbe, Die meine gebeimes Mittorfibaft abertein Biertel Rabrhundert im Schilde geführt, Chriftenthum und Entberthum, burd ben Bauberfab ber Mobegottin in eine Belena verfungt worden, um bie fic Ervianer und Griechen faßbalgen, weil die Collectionamen ber Ratholifen und Jesuiten, ber intoleranten Schweis ger und religiblen Gottichedianer und Rlokige ner bem Sprachgebrauch ber mobernen Gefet. geber und Torannen des Gefcmads nicht bebaaen.

# Briefe

von 1784 bis 1788

•

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

of 2.

## 332. An 3. g. Bartinod.

Ronigsberg ben 14ten Marg 1784.

Berilic aeliebtefter Kreund, Des alten lieben Jacobi Ochmanengefang über Mendelsfohns Serufalem bat mich auch begeiftert, zwen bis bren Bogen aufammengubringen, bie ich auch berglich gern gebruckt feben wollte, und gegen Ibre Unfunft fertig balten mochte: Golgatha und Scheblimini. Bon einem Brebis ger in ber Buffe. Diefe Bogen find mir febr fauer geworben und mochten es noch wer-Wenn Sie fic bamit befaffen wollen, ben. entweder felbige zu verlegen oder unterzubrine gen, - vielleicht am ficherften in ber Ochweit, benn Sie fennen meine angftliche Borficht, nicht sowohl für mich felbst, als für Andere. - Aber eine aute Bortion von Eremplarien beftelle fich' mir jum porque, um mit meiner Bieschen & Burft gegen bie Odinfen meiner Doch erft muß Breunde merfen an fonnen. ber Sifc im Des fenn, und barnach von ber Ebeilung die Rede.

— Die goldene Medaille, welche dem Prof. Kant vorigen Mittwoch überreicht worden, hat das Jahr seiner Geburt 23 statt 24, und einige Kleinigkeiten mehr, die feine Frende über die ihm erzeigte Ehre gedämpfe.

iebe mit ich gag. Un herben.

Beiglich geliebter Freund, Am tieben BatinSonntage, der mir Neber geworben, seiwem
ei mir melne alteste Tochter gebracht, fum Ihr Brief und einer von Reichardt an. Bun, der das Leben giebt, wird anch alles, was dagn gehört, uns schenken, und Erndte wird auch erfolgen zu seiner Zeit, wenn gleich die Si chet eben so müde macht, und zuweilen mehr Schweiß ausprest; als der Pflug. Gott wird für Beller und Lenne forzin, den Wirf elegen zu erzuirfen.

Ihr Bimich iff erfällt. Meine bren Bogen Golgatha und Scheblimini geben mit
ber morgeiden Poff ab. Ich habe das gange
Jahr daran gearbeitet, und ich glanbe über
ein Buch Papier verschmiere, immer gegen Berftopfung und Durch fall der Gedanken und
bes Styls zu kampfen gehabt; wurde endlich
überbrüffig, die letzte Salfte auszuglätten und
zu vollenden.

Sartnoch hat mir den Titel Ihrer Schrift mitgetheilt, ich weiß aber nichts mehr davon, als Iden, und ich glaube, das Mendelsfohn ben Gelegenheit feines verewigten Freundes Lesting auf Sie gegielt. Wie er meinen Aussfall aufnehmen wird, mag die Zeit lehren. Ihr fren muthiges Urtheil wurde mir sehr wohlthätig seyn, wie ich mir überhaupt einen Gegner wünsche, der mich faßte, und mich nichtigte, dan Baizen zu sichten, und mich sieber Mauches bester zu erflären.

Don tharichtem Autorwesen, wie Sie et gut wennen, Derzensfreund, genug! Gote wolle Frühling und, Arzusp au weiner verehmusswürdigen Fran Gevatterin gedeihen lassen, und Ihnen auch nach verrichteter Arbeit Auht und etwachiehessen als Autor = Auh much auch etwachiehessen als Autor = Auh much Austige eigertennische mit lichenken auch dahige eigertennische mit ben über den sympathetischen Einstelle Gefühle geht nichts. Ein verhältzund zur Franzuliehe, wie der saufter schwälen Bonne,

Eben erhalte einen Brief von Dr. Lindner aus Wien, besson langes Stillschweigen alle seine Frennde besorgt gemacht hat. Es ift eine Einlage an die alte Mutter. Muß mich also anziehen, um der armen, verlassenen Wittme

eine Frende zu machen. Go flieft der Lauf der Dinge mie allem meinem Gornehmen. Ich dacher Mich hente nicht von dem Großvatere stückt von dem Großvatere stückt von dem Großvatere stückt zu nicht von dem Großvatere stückt zu nicht dem gane gemische zu nicht der Gabelriede Sinnen dem anderes In termezzinische die Gabelriede Sages und seis wem Plants aus dem Gabelriede Sages und seis ernfliche im Plants aus gemische Geschaften und Keiter und gescheil der grünen und beichen fliche bie beit gemische Gabelriede Geschaften die hände pauch wendere kanfend Michtelen und Geschnissen und Geschnissen und Geschnissen geben gemische Anthere und Geschnissen.

"Konias berg jen sten Mai 1784-

Liedfer Frennt- Hufffnuch, Gott gebe, bak
Gie zefund und imobibestalten das Betigereisten und innter Diefe unichten; und innt best Mistochen des verlagens Indes in deste best Gigen moge! huber die Mannfcripa. Sigen ich is inte Ihnen gedrund sehre mochee, so diet ich is voch, auf Ihre Grickerhalt zu sehen, und im Rothfall es in der Schwerhalt zu sehen, und im Rothfall es in der Schwerhalt zu sehen, wohit ich meine Zufindt genommen haben wurde, wenn: ich, wie ich besorgte, Sie hier nicht gesehen hätze. Die Fooi-Gelder haben, wie natürlich, meinem Pegaso manchen. Sporn gegeben. Supleati zat.

Der Mar Galichi, Deffen Gefprache eines meiner liebfeer Bacher ift, wat beim Bert in wa 34 Reapel/berausgegeben , delidowen di prina cipi neutralin Lichibobe uncht feinemt Buche della moneta mehr all einmal camponit mach Malien fcreiben Saffen. . Er bat and , Commentaires sur Horace geschrieben. Oulte wom allen Berfen Diefes außerorbentlichen Ratmes nicht ein Erempfer aufautreiben feon, und ife unfern Gegenden abaufeten ? Benn fie Bent Gefprace über ben Korifbanbet un Gebalt gleich find, borger ich idas Ges onzu', to arm ith bin, und bachte es nicht ju verlieren. Sit fic auch um Englifthes befümmern : fo winfche ich fcon Jabre lang harris (beffen hernies over philosophiae Strachlebre ich bes fitt ih Philosophical Aprengaments und Philologient Anguirique : Muffere bat: mir Mendelde fobn bier empfoblen- i Dec bie Gpeculationen wasteichipe duff, brotelle dun berechteben und ich fchreibe dieses alles so verloren bin : denn ber metanbufifche Befcmad ber englifchen Schriften möchte faum unferes Publici fenn.

# Bon Berber.

23 e imar ben roten Mat 1784.

hier haben Sie, liebfter, befter, atteffer Breund, ben erften Theil meiner neugebadenen Philosophie ber Geschichte, Rein Bort vom alten fieht bisher barin, unb

bje Arunblage ift, fo : west unb.; dief. umber: gebolt., bas mir von der Angführung des Manes felbs granet. "Bett wird indes ben guten Billen für bie Apat, peimen , und wenn es fenn foll, worde ich mit dem Buche zu Cabe Komman, hellen Farigang aus biefem Unfange noch fower gu errathen fleht. Reine Schrift in meinem beim bob ich unter fo piel Rummerniffen und Ermattungen von innen, und Ausbationen von aussen geschrieben, als bie fej fo bak, menn meine Frau, bie eigentlich autor au toris meiner Schriften ift, und Gothe, bet burg eine Bufoff bes enfte Buch gu feben betem , mich nicht mibe losig ermuntert und genichen botten, Alles im aler ber Ungehornen gehlieben gröre. "Achbürffe und verlange soch Ihner Mennung. Daß ich in bie Gruphlige und mund mal in die Bilitzus Befchälligipagen Anferen Soit habe eine geben maffen , als ob fie große Boffen maren, ma fit fc. um Plas gum Bolgenben gu gerofennen, und von bem Punct , worauf jest alle Raturgeschichtscheiber , als bie Lieblings = Antoren unferes Biertel , Ingrounderts (jumal in Frankreich , bas burch Delvetius , Buffon et. Gefete giebt ) fteben, nur allmablich weggulenten. Sie alfo , alter , reiner Prophet , mit Gebulb und Schos nung, ohne boch Ihrge Strenge etwas gu vergeben, und erfreuen, belohnen und ermuntern Sie mich mit einem Rachhall, er fen wie er wolle, aus Ihrer lieben Bruft. 34 habe hundertmal gebacht : was wird hamgnn gu bem und jenem wiffenschaftlichen Kram fagen, und mußte boch

fortfebren & ibn thuskitbatten . itin bene Stubebundert in folim dernes Abiten ein ander Steb borinfinaen ober mirs mesifen. Im Grunde entvalt bas Buth nichts, ale bie Beforme Bis eiften Ebelles ber Littlibe, nur ant anteren Beging Doch wie Bels ich Betti Aufor Pani unbertiebe nigte von ber Fracht feiner Gebunten , fo wenter ite von feinem elaenen Gefiche foden: Monnte ich unfichtbitten stat nin jug Gelle feben , wenft Gie bas Buch tefen ! unb mit Miten forechen, und fine Mire Direnen tefen! Abet Gir merben mir Ihre Gebanten fagen, und bas wift mild ju Monen Luden , und mir auch auf ben Werfota Willite geben ... Raffemet Mingt effie Bora feines Robuns fin ? "Bob-Bend ballungeriffigen Gott'3: et bat bie Alleribiebet wie marthas deleteil aid Ge gebe fie auch Ihnen! Witts nige Politic and Burthous bill billion with a windin all Ofe forgenante Westelen Bablorand tiaren es 'illa "nat' El iften feite der berteitliche Berteitligeite Greniger . Ante etet Punet , morauf febr allenie tumelbieblite uif manife distibilitation und und Albertole Palish united hisurty gettenerer gat's Beffett ifte sette 2007 uils at boffe, Bei latiafaiti gut littebrende Goffnentoarine werde auch the Liefnes Runtchen Grat und Lebensmuth wieber enfachen und erneuern. Es ift bennabe ber einzige, we's nigftens ber febnitidfte Bininfd, ben ich von fiblichen Bunfchen habe. 3ch bin mir felbft gang untenntlich wort. ben, meine Flüget fint geldemt, ihre Gowingen ausgerupft, und ich ftebe wie Kleifts labmer Rranich am burven Meeres : Ufer, ober vielmehr, ich liege wir Labaus unter den Tobten. Meine Bande mit Menfchen find giems lich abgeschnitten, oder durch den Fraß der Beit verzehrt. Den Rinter über hat sich Göthe, der auch in seiner See is, aber großmuthiger als ich, leibet, sehr freundlich und mit seiner alten Biedertreue zu uns gethan; wir sind meistens alle Wochen einmat ben ihm; aber doch alles ohne mich zu erquicken und zu erwarmen.

und was machen Sie, gebundener Promethens? In ber Schweiz tragt man fich mit ber Nachricht, Sie bate ten eine Schrift "Buruf an Arme" gefchrieben. Der Zietel scheint mir nicht Ihrer Art und Manier zu fenn; auch hatten Sie mir etwas bavon geschrieben.

Maser's Schrift über Regenten, Regierung und Mie nister werden Sie gelesen haben. Er ist fich ganz eleich, und schein mir in keichter kanne fith seine dent ich zu haben. Was hist's aber? Goult weiß und keine ich von Renigseiten noch nichts, well ich des Schreibens und Lesens auf einige Wochen satt bin. Alopstock's here mann und die Fürsten ist ein ausgektügeltes Spfungewebe. Ich denke an nichts, als auf meiner Bahn sorte guschreiten, und so Gott mir Glück giebt, den zweiten Abeil weines Buches, der geschrieben da liegt, auf Mie chaelis zu vollenden.

Bielieicht fchreibe ich Ihnen balb Rachrichten, Die Gie wundern ober freuen wetben ; (ich wunsche und hoffe bie

legteres) pag henen aben jest toine Sylbo, über meine Bunge will : hist

Ronigsberg ben isten Juni 178465 .

Berglich geliebtefter Kreund , Geftern erbielt ich gegen Abend biefe Ginlage. 3ch habe bas Berg gebabt, fetbige gu erbrechen, weil Gie bas Bertrauen auf mich gefest; mirmben borigen Brief und Ihre Antwort mitzuthellen. Es bat mir amax icon mein Borwit leib aethan, aber ich babe mich bamit getroffet, baf nichts von ungefahr geschieht; und ich wunschte setmas jur Befanftigung bon beiben Theis len beveragen ju fonnen, ba von beiben Theis ien bas pummams jue bet Kreundichaft unb Bilbigfest Eingriffe au tonn febrint. Unfer Areund amie foffenbur zu erfebes ; ift in Betlegenbeit , bat ifich auf bie Gumme Rechnung gemacht .- - Sie baban, liebfter, Saetinoch. nicht bie nothigen Magregein als Buchandler genommen, wegen bes Formats und bes baburd naturlich entfebenden Unterschiedes. -Blaubt ein anderer Werteger ben jenem Breife begeben ju tonnen, follten Sie fich als Freund nicht auch begnügen fr Der einzige Rath, ber incleich ber femerflenift, frifebnite aut aut , gang ber Treundfcaft ober gong ben

Srandfagen des Acers und Pfinge zu entfagen in diesem einzigen Hake, und themee Erfahrung auf künftige, ahnliche Hake ein für akemal baarzut bezahlen. Bebenken Sie aber, blebker Pankond, daß es mit unserer Poffingung, zu gewinnen, öfters eben so verkehrt unbik mit umseren Fundt zu verkleren. Anchen Sie fich diesen Anlas zu Wug, alles auf einen reinen Fuß zu bringen, so viel möglich, mit Gütz und Liebe, ohne Rückhalt noch Arglist, aber mit Alugheit, welche die ganze Linge der Sache Ihnen am besten vorschreiben Kamb

336. Un ben Rettegstath Scheffnet.

manische Afrigate sin am Sohaveis, Sone 1784.
The Johnste bente ein fift vor erfeite Buch gelefen unter bem Etellisse mill be and dem Lewisch unter dem Benfant; von Peof. Basei Manchen 1784. Ein würdiger Pendant ja Beichart und Sertend, auf bessen ist eine Fortschaft ju von gediem ist eine Fortschung zu wünschen und zu vermuthen.' Die Pentliche, Daßderfiche und Rieblaische Samming der Wintelmannischen Briefe hat mir anch viele Frende gemacht.

Da alle hoffnung der Fooi - Gelber 'verlorens hat man uns mit einer aufchnichen

Gratification von dem flattlichen plus dieses Jahres geschmeichelt. Der König will aber von nichts wissen, weil er drep Millionen zur Erstehung der Wasserschäden brancht. Erachten die selbst wie mir den dieser Lage zu Muth sehn muß, und daß man daben alle Luft zu leben perliert, mie Nerdunftentwacht, mit Annower schlassu gehörzund dem Lag vereinunt.

negroom political de capabal Atta The Conand de capabal and Republical Atta The Concapabal Atta Republication of the Concapabal Atta Conference of the Conference of

Alter, lieber Freund, Ihren warmen Aniel ethielt ich ben 5ten d. M. — Ihr Entschluß, h. nicht eher zu antworten, bis er vorber Ihren Brief von hier aus verdaut hätte, kam mir billig vor. Ich habe noch nicht selbst nach W. schreiben können, werde es aber so bald immer möglich thun, mich aber gegen ihn nicht weiter anglassen, mas Gie mir vonzes schriffen.

Eigenung und in Breuen Der gar zu meiner iwischen und allen breven. Der gar zu meine trauliche Son, an den der gute D. sagen Sie gewöhnt ift, kammt Ihnen in der grocks martigen Lage verächtlich vor. Unterdessen gestehen Sie selbst, daß Ihre zu weit getren benen Aufopferungen immer eine Erwartung und reichlichere Schadlochaltung im Dinzerbeite

debate. Entichfieben Gie fich gant ju Giner Seite - entweder gang Buchbanbler ober gang Arennd ju fenn. Doch bie pudenda unferer Ratur bangen mit ben Rammern bes herzens und bes Gehirns fo genau gufam. men , daß gine frenge Abftraction eines fo na. turliden Bandes unmöglich ift. Bielleicht mare eine fleine Reformation in ben Brunbidten bes Buchanbeis - bie Sie mir fichon einmal gebeichtet - und in ber Ihibung ber Rreunt. fcaft - obne bie tein Galg und Gtwary fur unfer taglich Brob ift, son bem ber Denfch boch nicht allein ju leben im Benbe iff ... bas beste Mittal, Ihner gegenmattigen Berlegenheit und aller funftigen abnlichen finange. nehmen Raffe-(さん) マチネ なさん

Wenn unfer alter Freund wistlich'Ihr Schaldner bleibt, wozu wollen Sie aus ganz falfcher Grosmurh Ihr Recht dazu im Stich laffen? Rein; zahlen Sie ihn bis auf den letten Heller inessen Stein Die nach gleichem Maße, und beingen Sie einmal Ihre Rechnung ins Reine. Er ist wirklich in Noth, und hat sich Rechnung auf diesen einzigen Zweig seiner Industrie gemacht; er schämt sich vielleicht, Ihnen das Bekenntnis zu thun. Bey Ihnen ist weniger von wirklichem Verlust, als dem Plus und Minus des Gewinns die Rede. Je weniger Sie zum Voraus auf diesen Verlag rechniger Sie zum Voraus auf diesen Verlag rechniger Sie zum Voraus auf diesen Verlag rechn

nen merden, defto mehr werden Sie anfangen zu gewinnen.

Er bleibt immer einer unserer beften Ropfe, der vielleicht eben jest seine Reife erlangt. Bird es Ihnen nicht Hachber wieder leid ehnn? Richt Ihren Schaden Verlange
ich, sondern nur Zufriedenheit mit mäßigent
Gewinn, als ein Det für die Räder Ihrei ganzen Buchhandlung. Ich mußiher, wie ein
Blinder, von der Farbe reden. Arankheit und
junchmendes Alter ändert Gegenstände und unfere Eindrücke von denfelben, denen wir so wenig trauem können, als den entgegengesesten.
Also mit unserem Bertrauen auf Gott wächst
unser Bertrauen auf Menschen, und unsere Starte, das Bose mit Gutem zu überwinden,
und niche Bies mit Gutem zu überwinden.

if immer die allereckelhafteste Sache und ein wahrer herzend - Rrebs. Wie fehr hangt es wahrer herzend Sebrauch der Menschen ab, sie bost, oder gut zu machen, Leben oder Tad aus ihnen zu ziehen! Um sich einen schwerzen Artikel im handel zu erleichtern, wäre es nicht, möglich, sich ein wenig mehr im Verglage zu concentriren oder einzuschränken, oder andere Werhältnisse der Bilanz einzusühren und zu persuchen?

Rurt, Gie leben aus allem , wie febr ich muniche , baf Sie Berleger biefes gwoßen Merfd Mieben , und mit Shrem bisigen Temperament nicht ben Ehrgeit: und Dath bes Mutors im Kortidritte feiner Arbuit erflicten, noch ben Beig feiner Bedurfniffe burch eine gu ftrenge fanfmannifche Gerechtigfeit nauszutreiben fuch. ten, aber viellticht ju beiberfeitigem Rachtheil aufs Meinerde brachem. Ich glanbe bag ein shriiches, lauteres, herzliches Betragen ibn gu einem harmonischen Ton amstimmen mirb. Sammam jaş und summa injuria fibeint von beiden Geiten fo bod wie mogiich gespannt gn. fepn, Benn Sie, wo mbglich , jest effes einraumen , fo tonnten Gie babmet fur bie Infunft alles genauer bestimmt und abgemacht erhalten.

Bep aller Umfanblichkeit, womit ich Ihnen Winke auf alle Nebenumfigube in geben fuche, bin ich nicht im Stande, weder Ihrem freundschaftlichen Bermanen, nach mir felbst Genüge zu thun. Die Schuld liegt offenbar an Euch beiben. Batürlich zieht mich ein Borurtheil mehr zur Parthep eines armen Autors, als eines schlaueven Berlegers. Der eine hängt an seinem Hand - Sopfem, der andere an seinem Handlungs - Sopfem; der eine muß für Capitalien, der andere für Zinfe sorgen. Die Lage einer Hanshaltung bin ich eher im Stande

mir vorzuftellen plats- bas große Gewäht einer handlung a von vein ich nichts verfiebe.

Sie Bonem leicht beuten. Uebfter Sattfrodi. mil 20 Manets auf bediemeiften Buden meife. Recht, geben binut. all antewn demeinfchafeffe den Runnte: Den Shem barrint fint main Bie m mehr: Mistelban Linb faft indele ad ifeine. Großmitthirverwisdereit, weil i Sie ben Bacontie Theres Gendale ha Belt, unt der niner Bles Wan. liereit Bio : Beffreit Gille fint . aber tiebenen Bie mir benen Machensving a féillich i mat 1944 Duis. rrucit wardsichtprovblien Gamen Fall-inr Etn. mintelle unterfleten bie einer in anden erteile idbeten Affic deine gewordenen Greuntifogen Will lenderfrank dafe demfonda bi ber fiebe. Wonn, nicht Remembrath alltreibn utrifere im Id bemit in bulbe Bhilosophie!! ber Gefdicte ber Men und Fachi friagigitation Gie jeber Bort. and fühlen Bie sen Budbeitel eines fo tulatte mengelfebren ? Rebien. ? ausftelaffenen Dednes. ber in keinem genfeliten Menftbentopfe einfabe ren fonnen , und der im Ramen ber Menfthe beit Rachficht, Miege mit Bewunderung ver-Homo som - bas Rundament aller übrigen Berhaltniffe, von benen Sandel und Bandel aber nicht bas ebelfte und nothwenbigfte ift, menigffens wie er jest menfchenfeinbi lich von Farften und Inben gemifbraucht und berfannt mirb. ...

Run , mehr faun ich nicht fagen aus meinem franten Ropfe, und ichließe mit dem berte licen Bunfc , bag alles ju gemeinschaftlicher Aufriedenheit bengelegt und abgemacht werden moge. Begen bes Ocheblimini noch fein Laut! Der Druder wird boch nicht fo unflug gemefen fepn, den Inhalt irgend einer Cenfur ju verrathen? 3ch febne mid mit jedem Bofttage Diefe 4 Bogen ju feben, und diefe Ungewißbeit verberbt mir allen Genuß des Sommers. Wicht eine Mutter fann fich über ben erften Mublid ihrer Leibesfrucht fo freuen, wie ein Schriftfieller, feine Arbeit gebruckt gu feben. Die Critif ber reinen Bernunft mirb jest rege, und fångt an ju gabren. Gin Gefichts. munct . ber mit meinem Plan febr genan att. fammenbangt,

... Bitte mich an der Ansgleichung mit Derber Antheil nehmen ju laffen, und alles, was jed geschrieben habe, jum Beffen auszulegen und anzuwenden.

1338. An Cherharb Gauppigu Schaffhaufen.

Ronigsberg ben 5ten Mug. 1784.

Liebwerthester herr und Freund, Warum ich Ihre Buschrift nicht so bald habe beantworten konnen, wird Ihnen unser lieber & mitgetheilt haben. heute erhalte ich einen Brief von hartfroch, ber mir melbet, daß Sie bas Aifichen mit Lenzens Sachen auf feine Roften nach leipzig fenden können. Lenz gebe viele hoffnung zu einer ganzlichen herfiellung.

Ich mochte gern allen meinen Freunden ist ber Schweiz, und folglich auch Ihnen, einem jungen Menschen, Ramens hill, cand. theol., empsehlen, der sich vorgenommen, von lübeck zu huß nach Venedig eine Wallfahrt zu thun. Er hat sich um mich wie ein Onesimus verdient gemacht, ich habe aber seinem wilden Feuer und Lusternheit nach Schaffe widerstehen mogen. Sollte er nach Schaffe hausen fommen, so bitte ich ihm mit gutem Rath benzustehen.

Meinem Gebatter Raufmann bin ich sete langer Zeit eine Antwort schuldig, babe aber sehr gunstige Bachrichten von seiner gegenwarigen Lage durch einen hiefigen Freund, Den. Maper, erhalten, der sich seit einiger Zeit hiew aufhalt mit ahnlichen Absichten, wie unser guter Shrmann in Straßburg, an dessen Giuck ich berglichen Antheil nehme. Wahrheit sich seit iff frenlich Weg und Leben. Hatten wir schon unser Theil in dieser Welt, und unsern Bauch gefüllt mit ihrem Schap, so durften wir eine kunftige, bestere, neue Welt weder glauben, noch hossen, noch wunschen. "Nicht daß ich's schon ergriffen habe, ich sage ihm aber nach,

ob ich's auch ergreifen mochte" und mit biefem Loofe wollen wie Spatlinge gufrieben fepn und furlieb nehmen.

Gott erfülle all Ihr Bunfchen und ernftel Erachten, und laffe es Ihnen an der Jugabe bes übrigen anch nicht fehlen.

#### 1 339. An Berber.

Ronigsberg ben 6ten Mug. 1784.

Seit dem asten Mai, liebster, hefter kandenn, Gepatter und Freund, habe ich jeden Postag schreiben wollen, um Ihnen menigstens für das Muster Exemplar Ihrer Ideen in danken — mit jedem Postage immer meinem Scheblimini entgegengeseben, dessen Indalt ich bepnade ausgeschwiet wie ich gestern und bedacht einen Brief-unseres Meichardt einen elektrischen Schlag befommen, der mich ein wenig aufgeweckt.

Ihre Ibeen habe jum zweitenmale ju lefen angefangen, bin aber darin unterbrochen worden, weil ich felbige allen meinen Krennden, Krennden, Kant und Pfarrer Tifcher jugge, mitgetheile Alle haben mein Urtheil, gegen welches ich mistrauisch bin, bestätigt. Ihren Man kann nan freplich noch nicht übersehen; aber Sie scheinem mir noch nichts mit ber Reife, Rube und Dumanität, welche ein solcher Gegenstand ver-

bient, gefdrieben gu baben, und niemand als Sie, liebster Detber, und eine Dufe mie bie Ibrige, fann eines folden Ibeals eftipfanglid andicieiner. Ausbrutung und Bollenbung fabig und wurdig feon. Gott gebe Ihnen Ges duld und Krafte dazit und werde alle Schwierigfeiten ab, wodurch bie Urfunde und Debraifde Boeffe ine Stocken geratben find und baß ein fo rubmliches allgemeines Thema nicht durch Brivat - Leibenschaften und Intereffen verftimmelt merbe! Webel's Berfuch ift ein Rebenbubler in febr ungleichem Rormat und Bufchnitt.' Bom Dimmel muß unfere Philosorbie aufangen, und nicht vom theatro anatomico und ben Sectionen eines Cadavers. Der Simmel ichenfe und ben 'zweiten Banb mit ber Michaelis = Meffe, bamit bet Geffats. freis bes Lefers tur Offenbarung unferer berlorenen und wiebererlangten. Wurde bes goth lichen Chenbildes erweitert werde : fo will id Ihnen gern bie Bortfefting ber Urfunbe und Bebraifden: Direfie fellaffen Dier liegen meines Biffens bie Duellen und Grumb Ibeen aller mabren Gefchichte unferes gotthe den Befchlechts und feiner beiligen Beftim. muna zur Derrlichkeit.

Den roten.

36 hoffe, baß Gefundheit und Bufriebenheit in Ihr ganges Saus wieder eingefehrt

fenn wird, und daß bet Krichling und Commer einen anten Einfing gebabt. Beit bem erten Inl. find meine Rinder aufs gant gegangen, ihren Bruber ju besuchen, und wir Miten leben gang einfam. Reinen Sill babe auch bertoren, an ibm meine rechte Sand. 96 habe Bott gebauft, bag ich ibn einmal tos wurde, ba ich ibn boch nicht lamger balten fonnte. Er ift nach Lubed au Schiff gegangen, wird gu Ruft, wenn es moglich, nach Benedig geben, und von ba vielleicht in die Morgenlander zu fommen fuchen. Er ift gum Chenteurer geboren, und bas Detfen fceint ein Kamilienfehler ju fenn. Gott begleite ibn und gebe, baß ich ihn flüger, wo micht alud. licher , wieberfebe.

Was Muller für einen "Juruf an die Armen" menn" meint, weiß ich nicht. Lavater dittet fich auch für Geld und gute Worte "hamaun's des Esrahiten Unterweisung von der Schwachtet der Elenden" and. Sie missen, liebster Herder, daß es mir wie den hennen geht, wenn sie Eper legen wollen, und ich es Ihnen gewiß wurde anvertrunt haben, wenn es auch so klein wie ein Ameisen. En gewesen ware. Es geht meiner verwelkten Muse nicht mehr nach der Weiber Weise. Was mir mein Scheblimini für Unruhe macht! Wenn ich nur wüßte, wozu er bestimmt wäre! Doch ich

fürchte mich eben so sehr für die Erscheinung bestelben, als mich seine Richterscheinung bewurnhigt. Ich din nicht mehr im Stande, mich in die Gemüthklage zu versetzen, mit des ich geardeitet., und besinne mich kaum auf eis nige Spuren meiner eigenen Gedanken — und doch war es ein Prodromus und Protegomena zu weiß nicht was? Bielleicht erhalten Sie das Corpus delicti ober als ich, und sind bester im Stande, darüber zu urtheilen. Nicht mehr als zwen haben es dier gelesen; der eink mit dem Lachen eines Kobolis, der andere mit den Lachen eines Kobolis, betrandere mit den Lachen weiß, noon am meisten Recht haben mag ?

Ich frase immer von meinem kleinen Diffhaufen. Wie untr Ihr Lufgarten gefällt, habe ich schon gesage: Daß vie lette Halfte von vierten Buches mich näher augeht, als alle übrige, können Sie leiche erachten. Dieses schone That geänzt unmittelbar an meinen Okgel, ober wie ich ihn erst nannte. Benn ich auch so beredt wäre, wie Demasthenes, so würde ich voch nicht mehr als ein einziges Bart dem die boch nicht mehr als ein einziges Bart der die berede mich ein Marknochen nage ich und werde nich zu Sabe darüber nagen. Roch bielbt es sumer finster über dieser Liefe für mich ich wirter noch immer auf einen für Bentrige zu Redenstapen in einer nemen Zeitung zu sechs Ducaten für den Bogen erbietet. Es ifterschrecklich zuchten, aber wahr; und es beist auch bier: Schicket euch in die Zeit, denn Aecensto, pen guter und schlechter Bücher so viel abwerfen können, wie sollen Sie sich nicht mit einem Werfe durchkünnpern, zu dem der Werfasser alle seine Gelehrsamkeit und ide Schäse seines Jahrhunderts, himmel und Erde durch seine Phantasse aufbietet, um ein glänzendes Ideal zu Stande zu bringen für seine Zeitverwandten und Nachkumen, zum Besten unsseres ganzen Geschlechts und zur Ehre seines kandopsers?

Seit: 14 Lagen find alle meine Medbenen suff gand gegangen, um ihren Bruder zu de. Juden. Ich aber muß fepn wie einer, beriftet wer Linder gar bevandt ift. Downte find ant ant anfgehoben, und ich habe fie muffen über-taffen, um meinem hans Michel die Griften zu ventreiben, oden vielmehr eine vanische Angen, worein ihn gewisse Unsprücke unseres Wice Be auf alle Landeskinder versest, denen alle Fregheit zu sudieren ohne Erlaubuss isch werde, genommen werden follte. Darch eine wurds, genommen werden follte. Darch eine wurds, genommen werden follte. Darch ein weues Handscheiben unseres aleen Konigs ist das Misboerständniß seines würdigen Grietsful.

ters gehoben. Der Junge mar aber fo ins Bodshorn gejagt, baß tein Bureben gegen feine Chimaren verfchlagen wonte. Ich febe leiber baraus, baß bie feige Memme feinem Bater nur gar ju fohr nachahnt und ber Mac. werte einer franken, febeuen Sindlibungsfraft werben wieb.

Bon einem Poftage jum andern habe ich auf mein verlornes Rind des langen, gronlandischen Winters geharrt. Mein Scheblimini! Ein reißend Thier hat ihn gefreffen, ein bofes Thier von Cenfor hat ihn gerreffen!

Langer fann ich nicht marten , ohne wenigftens fein Schickfatian miffen. Rein Appetit ju Ihrem geraucherten Lachs - bis ich weiß, ob ber Unger nicht ein treulofer Berrather und Lindermorber ift. Diefen Conntag haben wie bas Evangelinm von der Beoftorung Jermft. leme. Wie erbaulich und treffend murde fein Cinque fever! Aber ich darf ihn kanmein metnem Geburts - Monat boffen, und werbe mobi ben 27ten ale einen Buft . und Raftun begeben muffen, obne Rlang und Sang, obne lade und Bifcoff, fondern in Staub und Afche. Schreiben Sie boch, liebiter Sartfroch, mit ber erften Boff, and melden mir augleich, unter welchen Bebingungen Sie ihm mein iang. fies Rind anvertrant, für feine eigene, ober für Ibre Rechnung? ob Sie ibm bie Roth.

menbiofeit bes Gebeimniffes einaefcarft und eingeblant? und ob Sie ibm nicht einen: Zermin gefett, an bem ber Abbruck geliefert werben foll? Gießen Sie Del ju ber verlofcben. ben kampe meiner Lebensgeifter, die durch meine gegenwärtige finberiofe Einsamfeit noch mehr, mieberanichlagen werben. Ich fann fibled. terbinge michtelanger warten, und werbe faum, menn Abre Antwort som Scheblittini ausbietbe. meinen: Saten Deburtitag 28. erlebete im Stanbe femmes on the test of Carry Far molens volum enterent of ..... notens volum ente fibließen: muffen, bedifel. Rrensfeld fleines opus vandemum ber Ranter abstracten zu laffen. Es ifinin 3f Bogen gufammengefcenungft, und Die Meertabedat bie Eutenfrügel Botheit gehabt, audbrudlich ibien fichtederften Lettern-'andmiffe. den, um denistenschieben foch im Gribe gie icanben und feine Freundeign betrüben. Rant's Amanuenfis, Hadenann ; it Beitet fleifig an bon Brobronto ber Boraphpfif ber Sitten; vielleicht miffen Sie, wie fart bas Werf werben wird.

"Luch Gaben fur die Abtrunnigen!" Barum neunen Wie aufern Stichof und Plato fo?" Ihr habt Beide zu wiel Leibenfchaft, und fend daher einer wahren Gennofchaft niemals recht fahig gewesen, die Nebertryung, Berfängnung und Ansopferung, Katte im Ropf, Feuer im herzen, fordert. Wit Schnee auf bem Scheitel fieden die Eingeweide, wie im Aetna, der mehr von fich wirft, als zu verschlingen sucht.

Ich fage Ihnen Die Babrbeit beutsch bert aus, wenn Sie mich auch ben meiner gegene wartigen Both mit Stillfcweigen, wantamer als durch Schlage; abftrafen wollten. Phre Dandlunge :- Brimeipien find nicht beonomich . nicht in Billigkeit und Rudficht auf bes allees meine Befte gegrundet, fondern gewalttbitig. falfd und ungerecht - fo lange: Balb: Bieffand und balb Enriand es vortbeilhafter finbet , fo viel von Auswartigen an verfdreiben. Es murbt bloß von Rinen-abbangen, all diefes Gelb: an fich gu gieben. Connen Sie mich miderles gen, fo fchlagen Sie mir auf mein Lugenment: ober uur. bag mein Gebeblimini fertig mirb. tr mag fo muformlich ald er nun williamr Weie fommen und Berber's Detbinicht gebrochen wird, den icon im Emite, liegenden mociton Theil audinfertigen.

Perzeihen Sie dem Prediger in der Bufte feine Parrheffe, und erfreuen Sie bald. Ihren nach Autwort-fcmachtenden Arennd.

### 34r. In J. g. Sartinod.

Ronigsberg ben 21. Aug. 1784.

Berglich geliebtefter Arennd, Geffern Abends' fomme ich gegen to Uhr nach Saufe, und fin-De wolf Stemplate ineines febnlich etwunfch. ten Scheblimini. Go fpat wie es war , babe benfeiben noch burchgelefen; er ift aber, ungeachtet aller meiner Borficht, burch baffiche Drudfehler verdunfelt. Mande Stellen haben feinen Berftand und laffen fich gar nicht errathen. Ein bonnetter Rachtheil fur einen beructigten Bruder der virorum obscurorum. Wenn ich gewußt, bag ber Deucker meine Befiffenheit, mich bem großen Sanfen unberftanblich ju machen, fo leicht übertreffen murbe, batte ich freblich manche Sorge, mich in verftetfen, meniger gehabt. Run Gott gob bas es ba ift! Meine Abndung bemm pori. gen:Conntage-Changelium von ber Berftorung Bernfalems ift eingetroffen. 3ch war fcon ac. feen erleichtert, und fpeifte bente mit mehr Berandaen und Beiterfeit ben unferem Oberburgermeifter, bem ich bas erfte Exemplar ge-Ber allen Drudfehlern hoffe ich boch einigen Einbrud, ber mich vielleicht aufmuntern wird, fortjufahren, ober an mein fo lang aufgeschobenes Berfprechen einer Samminng Sand angulegen. Gott fegne Sie, lieber Berleger, und verjunge Ihren alten Untor.

342 An ben Rriegerath Cheffner.

Ronigsberg ben goten Mug. 1784.

Nolens volens suhr, ich, den arten August, an meinem 55ten Gaburtstage, nach Graventhin, und brachte meine drep Midden volandtes volentes gestern Abend nach Sause, wo ich erfuhr, haß der herr Stadbuath Wirth wie einem Briefe pon Ihnen ben mir gewesen war, aber selbigen nicht abgeben wollte. Heute ensuhr ich im Dangelschen Buchladen, daß der 3te Theil wom Prediger Magazin endlich ausgesommen wäre, den ich mir sogleich ausbatzund nach dem Essen zum Herrn Stadtrathlief, aber ihm nicht zu Haufe fand, und das Buch da ließ, auch den Brief empfing.

Mofer's Leben ift vor Empfang Ihres Briefes nach Graventhin gegangen. If Ihnen mit Reistens feinem gedient, bas ich von baber meinem Sohne wieder abgenommen?

Laß die todten Griechen und Romer ihre Lodten begraben. Sabe fanm Luft ein Denticher ju feyn; bin, ohne Ruhm zu melben, weber mehr noch weniger als ein Oftpreufte.

Bey Untersuchungen kommt es nicht auf augenehme, sonbern richtige Resultate an. Sabe ben Lode neulich jum erstenmale geles fru, aber nur in ber französtschen Ueberfestung, die vielleicht das Original übertrifft, wie bie

lateinische Uebersehung verlothe griechische Stellen und das servum pecus manchen Frepgeift.

Die Liebe eines Baters ift immer ein gang artiger Zeitvertreib auch ohne Gegenliebe, die weche Eigennut als Genuß ift, der nicht auf Genbelen, sondern Erfahrung bernht.

343. An Frang Bucholtg, herrn von Belbergen, ju Minfter,

Ronigsberg ben zten Gept. 1784.

Liebwerthefter herr und Cobn, Bie bie Manner Ben = Dabad (1. Ron. XX. 33.) babe ich bas Wort eilend von Ihnen genommen und auf mich gebentet. 3ch babe Ihren Brief bom 7ten August ben 4fen b. D. erhalten, und made mir and bie erfte Barme bes Einfalls ju Rus, um ber feuchten Raite bes bopochonbrifden Rachdenfens an entgeben. Ein junger Mann, ben lavater liebt, giebt mir weniaftens fo biel Bertrauen, bas feinige nach Dermogen ju erwiedern. Bobnech ich Ihren Dank verdient, weiß ich nicht. Da aber meine fcon verwelften Blatter noch in Abrem frie fiben Undenten find, fo werden Sie bas fiftinfe . Rind meiner Beben und Ochmergen brabeflic aufnehmen, und vielleicht binterber ein Berzeichniß der Muttermable und Mateln, womit es auf die Welt gefommen.

igo babe ben' 27ten bes verfloffenen Mul auft mein 55tes Sabr angetreten. Dein Bater mar ein giemtich allgemein beliebter Bund. grit, Bornehmen Mid Armen unter bem Ramen bes altftadtifchen Babers, ber fein antenehmfter Sitel war, wohl befannt. Erente nach einigen Unfällen von Schlagfluß 1766 ; in eben bem Stabre, ba bie Deft ber welfden Regie ins gant fam, und binterließ ein Dermogen, bas er bloß feinem ehrlichen Rleiß und drifflicen Glud, auch zum Theil ber Sparfamfeit unferer hauslichen und forgfaltigen Dutter zu perbanfen batte, und bas, ungeachtet feiner Mittothatfafeit und Gafifrenbeit, fur feine beiden einzigen Sohne gutanglich gewesen mare. Eine fotternde Bunge und ich weiß nicht mas in meiner Seele verecelte mir alle bffentliche Geftafte und feherlitben Umgang : iebermann blanbfe bafur, baf mein jungerer Bruber einen beffo enticiebeneren Beruf zu einem geift. lichen Umte, zum feiligen Cheftande, und gu feinem zeitlichen Fortfommen batte. 3ch bante alfo im poraus barauf, einmal bas Gnaben. brod in feiner Samilie ju effen, und an ihrer but, Erziehung und Gefellicaft auf meine al ten Tage ben nachffen Untheil ju nehmen. Diefer Lieblingsgriffe babe ich viel und batte bevnabe alles aufgeopfert. Eine Melancholie bemächtigte fich biefes einzigen Brubers, und ich Samann's Schriften. VII. Th. 11

merbe gufest genothigt, fein Bormund ju wer ben, und jur Erhaltung feiner Berfon, feines conten und meines balben Bermontus, bas erfte bas befte Umt au ergreifen. Pour la rarete du fait und aus abilosophist = patriotifchem Rormis murbe ich 1967 frangofischer Meberfeber ber ber biefigen Provincial - Merife = und Boll. Direction. Ein gebeimer Infinct ju biefer Sprache vor allen übrigen tam mir au Statten ; munmehr babe ich allen Beichmad baran verbonben und verloren. Ein noch gebeimerer Singinet führte:ein Laubmabden in meines Daters Rand. Abre blübenbe Angend, eichenfigrfe Befundbelt mannfele Unfdulb. Einfalt und Trene brachtenimentir feine folche bavochondrie iche Buth bemore welche meber Religion, Bermunft . Boldfanti woch Umnen. Rollen, neue Reifen nub Berfineungen ibbermaltigen fonnten. Diefe: Damabraabe wurde bie liebfie und beffe State meines elten, gelähmten, verlaffenen Batets, und feine Bflegetochter , ber ich ibn und fein ganges Daus anpertraugu tonn. ter Gie murbe nach feinem bittern Sabe meine Sandhalterin, und ift die Mutter meiner wier natürlichen und Bott Lob gefunden und frifcen Das jungte fam 1778 um Erfat meines Brubers, ben ich an meinem Geburtstage beffelben Jahrs begraben ließ, nachdem er fich felbft und mir lange genug zur Laft gelebt,

aber burch fein über ihn verhäuges trüges Mönchenbel mich wider meinen Willen thatig, geschäftig, gesollig und fruchtbav gemucht hatte.

Daf eine reiche meide Gruebung unfere Bedarfniffe Bermebre, weiß ich aus leibiger Erfabrita. 'Meine feligen Eltern baben: od ma. fonfbiger Beifeilt iben Studen berfeben. Wein Bater : meinn er fich ben wanten Dag unter Ma. tienten von 'iebent Stante mube . acerbeitet botte, liebte febr bandliche Befellichaft und olle Rrenbeit eines vertvauten Umganas . befinbte fein offentliches Daus piene foft garenicht ober ungern ju Baff juntbidielt freng auf bie Debnung feiner Melb: feitter Dausgenoffen Lebend. art. Anfere Matter mar wegen ibred franklis den Reibes und littler annitidustaen Birthichaft med mithe editorium fill in 180 in the entraine alfor dem offentlicher Uninange foff mous entrogen , und dafår durdi tille mantide Gentatofindeiten and Arenben eines bargeritch betmaltchen Bobliebens fcablos gehaften. Das zweite Berfeben beftand barin . bas und faft fein Lalibengelb anvertrant wurde, baber ich auch bis unf biefe Stunde anferft unwiffend, berlogen und ungeduldig ben allen Gelt - Sanbel - und Bandel-Angelegenheiten bin. 36 habe amen Danfer mit Beriuft des balben Capitals mir vom Salfe geftbafft, und bange noch mit dem britten und

letten, das ich weber los werben, noch auf fichere Binfe bavon rechnen tann.

And einem welfden Charon und Ueberfeger murbe ich 1777 foniglicher Bachof = Bermalter benm biefigen Licent, mit einem Gehalt von 25 Rthir. bes Monats, freper Bobnung, bavon mir aber bie welfche Regie ober General. Moministration die Balfte entrogen, so wie feit bennabe zwen Sabren bas einzige rechtmäßige Emolument einer feit unbenflichen Beiten uns befatigten Schiff = Abgabe, welche unter bem hoffandischen Ramen Rooi, b. i. Bier - aber Trinfaelber , befannt ift. Roch bin ich Gott Lob obne Schulden; wo ich aber funftig Gabr Geld ju Brief - Dorto, Solt, Rleidung und Un. terbalt meiner Rinder beruehmen foll, weiß ich nicht, und gebe baber mit balebrechenben Entmurfen ber Selbftetbaltung, Rothmehr unb Berzweiflung fcwanger; babe fcon ben Iten Ranner 1783 ins Rabinet gefdrieben, obne einer Antwort gewürdigt ju fenn. -

Ift diefer reine Wein der Wahrheit nach Ihrem Geschmack, so find Sie dem unverdienten Bater Ihrer Wahl berzlich willfommen. Sine Sommerfinde — ein kleiner Sain Mamre, ein verwildeter Küchengarten nud die Aussicht einer Stadtwiese steht zu Ihrem Besehl. Für Tenne und Relter n. s. w. if Ihre eigene Borge. — Ich bekenne mich durch jede pater-

liche und brüderliche Gefünnung, ber ich fähig bin, für Ihren anfrichtig ergebenen Freund und Diener

3. 6. 5.

#### 344. An Berber.

Ronigeberg ben igten Sept. 1784. .

Dier ist die lächerliche Mans, an der Ihonen, liebster Gevatter, Landsmann und Freund, so viel gelegen gewesen, und vielleicht Ihres Lesens so wenig als meines Abschreibens werth. Die Folge war eine urabaris is alle phoe; benn nebst der Critik lag mir das liebe Jerussalem im Ropf, und eine Jdee verdarb die andere. Ich habe also das Vornehmste in das steine Golgatha verpflanzt. Der Eingang bestand in einer Recension der humischen Ueberstehung, die ich zur Berlinischen Monatschrift einschicke, ehe selbige erschien, die aber sich gar nicht für sie schicke, daher ich es dem D. Biester nicht verdenke, sondern vielmehr dafür danke, daß sie nicht eingerückt worden.

Sie haben also mein Scheblimini eher als ich erhalten. Den 20ten Ang fand ich zwölf Exemplare offen auf meinem Tisch, da ich alle Definung aufgegeben hatte und sehr übel da, mit zufrieden war, auch nicht begreifen konnte, wie es unserem Freund Partsnoch hat einfale

ien können, es in Berfin bruden zu laffen. Den Lag darunf hatte mir eben vorgenommen zur Beichte zu gehen, wovon ich über zwer Jahre abgehalten worden. Ungeachtet ber Orunfehler, benen durch ein nachgebrucktes Blatt wird abgeholfen werben, diente es mir zur Beforderung ber Andacht und Eucharifie.

And ich dachte, baß ich vergeblich mearbei ret und meine Araff umfoulf'und unnablid guyebracht batte; befo erfrenkicher mar est, we niaftens winen einrigen gamem Befter an Ibnen, liebiter Biato lagefunben an babon. Dier fann nndemit asnauer Both einenstalben an un ferem fehigen Decunt ! Rrans , ber in Arbeit mit Bopschönbrit bis aber bis Boren fitte bas Mernfalem noch nicht einmal : Beit gehaft bat zu lefen, obne welches man ben Golgatha and Schabel u.Dagel meimogelich verfieben funn, und nicht einmal bie Ampiciong bed Bfui! Pfut 13 auf Gie bedweistete "Rocis ober ichien Beiber gefficht. Sein 1966 babe feinen feingigen Preunt, mit bem ichigue Rath geben:fann. fo gludlich ich übrigens mit Freunden berfeben bin ; dote fe bienen blos gum Segengift ber langen Beife und nicht jum adjutoris - fein Bein bon meinen Beinen, fein Bleifc bon meinem Bleifd, feinen animae dimidium mese, feinen Beuf = und Wesftein meiner Joeen, feinen arbitrum meiner Einfaffe !

Unferen Geburtemonat babe ich frendenund finderios augebracht. Un meinem Geburts. tage fette ich mich auf einen Korbwaaen mit meinem neuen Kreunde Maner, ben febr elendem Better . um meine bren Barcen abzuholen, bie fich vier Bochen in Graventhin ums getrieben batten. 21m 29ten fubren wir ben leiblicher Bitterung nach ber Stabt. Sie lag und fcon im Gefichten ber Moud wollte auch aufgeben, und fab wie bie untergebende Sonne and all auf einmal fich ber himmel being, und eben, ba wir burch ben Schlagbaum maren . auf :widelichen: Sturm ein folder Regen. auf folgte a bag mir auf unferem offenen Rorb. wagen fafelung unfere liebe Sausthure erreich. ten und Gott banften. will then to it with the

Befo mehr Prende hat mir meines Sohnes Geburts - Momak gemacht. Den ten erhielt ich die erfte Nachricht von meinem hill, der gegenwärtig zu Juß auf seiner albernen Reise nach Benedig begriffen ist. Abends fand ich Ihren unverhofften Briof, der mich auch zum Theil stärfte und labte. Freplich wunschte ich lieber, daß Sie Abt in A. Bergen, als Kanzeler in Göttingen wären — doch das Gute will Zeit haben, um reif zu werden, und die Aloe brings bitter Weh, macht gleichwohl rothe Wangen. Gott wird also unsere Wünsche auch er-

hören und für alles forgen, was zu unferem Krieden dient, besser als wir felbst.

Den 4ten fam bon meiner Baroneffe Bon. beli, Die ich feit einem balben Sabre nicht beincht, nach Saufe, und fand wieder einen Brief von unferem Rleufer, ber mir feine Deipath meldet, und jugleich Pgranymph, obne es au miffen, eines jungen Liebhabers fenn mußte, beffen Brief mir manden parabifffchen Traum und luftigen Ginfall eingegeben. Ein junger Mann bon 25 Nabren, reich, weich erzogen, ber manche Bedurfniffe bat und über feine Sprochondrie flagt, bat fich ichon in Diefem Jahre vorgenommen, mich au besuchen, und verfpricht es funftiges, bittet mich, ibn jum Sohne aufzunehmen. Er nennt fich Rrang Buchole, herr von Welbergen. 3ch babe ben Scherz aufgefangen, und ibn, fo gut ich gefonnt, fortgefest. Er fennt meine Odriften, führt ben Kermes du Nord und bie hierophantifden Briefe an, glaubt mir Dant fouldig au fenn, ohne baß ich weiß, wofur? Ich vertraue Ibnen diefes neue Chentheuer, obne nothig ju baben, Sie ju bitten, wenn Sie ju Munfter Berbindungen baben , mit aller moglichen Behntfamfeit, mas Sie von dem Charafter diefes Alcibiades erfahren fonnen , mir mitzutheilen. Rleufer fennt ihn auch nicht weiter, und entschnidigt fic defhalb mit aller mog.

lichen Achtsamfeit. Er ift ansbrücklich nach Odnabrud gereist, um Erkundigung von mir einzusiehen. Ich habe ihm diese ohne Ruchhalt gegeben in Lebensgröße. Seine Antwort und Aufnahme der meinigen muß ich also abwarten. Meine schwärmerische Einbildungstraft sindet schon einen medium terminum zur Constusion Ihres letzen Briefes, wenigstens eine entfernte Wahrscheinlichkeit, den Bunsch eines Wiedersehens auf eine oder andere Art möglich zu machen. — Doch lassen Sie mich in meiner September - Erndte fortsahren.

Den joten fuhr ich, nicht in einem Rorb. wagen, fondern in einer Staatstutiche, mit Drn. Stadtrath Birth nach Kriedtichsthal, wo ich feinen Schwager, brn. Rriegsrath Sheffner , wartend fand , einen wackern Dittag bielt, und mich mit ibm nach feinem Gute Sprintladen ju Buß begab, und entre chien et loup anfam. Sonnabend batten wir fo biel ante Witterung , als wir juft brauchten , bas Ufer ber naben Deime ju feben, und ben iconften , nachften Winfel feines Balbes , in :beffen Umzirf er mobut. Den übrigen Lag mußten wir auf einer Dachfinbe benm Raminfener subringen und auf feiner zablreichen und recht andgesuchten Bibliothef. Den 12ten mutbe bie Lafel wieder in Kriedrichsthal gedeckt, und darauf fliegen wir in unsere Rutice und nab. men den nachsten Weg nach der Stadt, wo wir um 6 Uhr ankamen.

Weine Absticht war, diesen Brief bort zu schreiben, aber die Zeit war zum Lefen und Schreiben zu kurz. Desso mehr haben wir son Ihnen gepbandent. Er erinnerte sich des lezien Briefes, den Sie aus Liestund un ihn geschrieben, da Sie eben zu Addisse gehen wollten, amd daß Sie bermache in ein gelehrtes Handgemenge mit ihm gerathen wären über unfere Litteratur. Er hat en unfeven durch nern gedient, lebt ohne Erben in einer philosophischen Genügsenkeit annie dielem Geschwach, aber noch gedierer Sparfamkeit. Ik einer unferer bestim Bepfer, in dem die Geelt eines Gully und Mecker schlummert.

Run ich mit meinen carissen SeptemberWeintton zu Ende bin und Ihre Biete erfalt
habe, bibte ich auch die meinige zu erhören.
Diese bestaht barint, Ihre Iden nicht ins
Sweien gerathen zunlassen, weshalb ich mich
schon an den hrun Berleger fast zu Schanden
gebriefwechselt habe, und daher meine Zusinch
zum Antor nehme. Es that mir immer we be; wenn alte gute Freunde aufhören, sich einander zu verstehen, und wie inter bonde bene zu behandeln. Es würde Ihnen vielleicht menig fosten, einen andern Mann zu sinden, der wegen des Honorars feine Einwendung machte.

Sie baben frentich Alefache: fich eine fleine Misten fatt eines fleinen Dofes ju wunichen. Gie find ein grofinisthiaut, authenigeris mobilbatiger Monn, und bie Sand Mrer lieben Bran fdeint ber Abriden forallnlich im Geben ats im Schreiben au fenn: aber jum Smilebemtanat bas frentich nicht :: und unter Milfen muß man werdyfede: mithenlen, menn mans niche mitrantitat weinig Albert ichnutinficte boch gittaf Sie mit. Iberit alten Greunde und Berlveenins Reine bufbermitnafter Glites fancen: Sir femnen in unsern ind Grandioissondrielbendes Darts froch und feine Schnachheiten : Die burch feine Leibes Abel und gunehmenben Binbre moch. eigenfinniger geworden fenne mogun aball ich Ihnen gern jum Rachmiel en inicht mehr innrathen moder em Ihre: Abficht: ben tom in erreithen. Debe Offenberginfelt iben ihrminennen Sanbel mirbe : Dielleicht :: alle 8 : Miliver fidnbuit. beben . and leichter, als wenn Sie ftinem Eigenmis und Gitelfeit auch nur ben Berbacht eines arb-Beren Bintheile biefer unftennufchaftlichen Lebbeufchaften, entgegenfehten. Gin aut Bort bon Abnen wird auchr ausrichten, als ein noch fo beftiger Sturm von: Schimpf und Sabn.

Sott ichente Ihnen Sefundheit und viel Anfumnterung jum Fortgang Ihrer Ibeen, und meiner verehrungswurdigen Frau Sevatterin Auche und heiterfeit der Seele auch ben gegenwärtiger traben Aprilmitterung. 3ch umneme Sie und die Ibrigen als 3hr ewig verpflichteter und verpfändeter.

345. An Joh. Georg Muller nach Schaff: baufen.

Ronigsberg ben gten Oct. 1784.

Liebwerthefter Freund , 3ch dante fur 36r treues Undenfen, und mache bon Ihrer gufigen Unerbietung Gebrauch , Einlage nach 36. rich gu beforbern', bamit bas verirrte Schaf mit gutem baterlichen und bruberlichen Rathe - auch im Wothfall mit That - unterflitt merbe. Es ift ein junger noch ungebilveter Menfc, ber fic aber burch eine trene unberdroffene Dienfibeftiffenheit um mich berbient gemacht hat, und ben ich wie meinen eigenen Sobn liebe. Ich bente, man wird ihm alles aufeben tonnen, was ihm fehlt, baß ich nicht methig habe , mich ben feinen Dangeln aufjubalten. Er hat fich feit Jahren in allen mog. lichen Enthaltfamteiten geubt, um feinen Rifel und Chrgeis, bie Belt gu'feben, fillen gu tonnen. Ich vermuthe, daß für feine bacchana. lifde Cinbildungsfraft und Mildbiat Die Schweiz ein gelobtes Land fenn wird, und mochte febr gern, bag er fic mibe barin manbelte. liebe gute Labater tann meine gelehrte Bauft

nicht lefen, und fie greift seine Angen wie feinen Kopf an. Un Pfenninger schäme ich mich
anch zu schreiben. Also nehme ich zu Ihnen
als einem andern Johann Georg meine Zufucht mit der Bitte, den Inhalt dieses Brieses unsern Freunden in Zürich mitzutheilen,
und, wenn Hill nach Schaffhausen fommt,
sich nicht seiner zu schämen, sondern sich seiner Seelen- und Leibes - Bedürfnisse nach frie
ner Fähigkeit und Ihrer Klugheit anzunehmen:

Den übrigen Theil Ihres Briefes bin ich nicht im Stande heute zu beantworten. Ja leider, Macchiarell ist so schön widerlegt, wie Luther von Deinrich VIII. Empfehlen Sie mich unbefannter Beise Ihrem würdigen herrn Bruder; ich freue mich im Geiste über die Metamorphose oder Metempsphose seiner daterländischen Geschichte. Behe dem reichen Fürsten, dessen Unterthanen Bettler find! Seslig der arme Landesvater, der reiche Kinder hat!

346. In ben Rriegsrath Scheffner.

Ronigeberg ben 7ten Dct. 1784.

O lieber herr Kriegsrath! Sie muffen fich wieder verlesen haben. Ich habe über keine Oprintlatische Kalte geklagt, sondern mir Ihr Kamin gewünscht, und weiß von keinen dorte her mitgebrachten Rachweben, als daß ich mich nicht hier, wie ben Ihnen, erwärmen fann. Dente erst werden nene Fensterrahmen einge past, die noch angestricken und beschingensverben sollte noch angestricken und beschingensverben sollte noch anstelle Bothe noch anstelle Ensist auch ausgeblieben: Alle Fredwehrer sollte ich auch fren Dolz besommen, bas bisber und die heilhoseste Arriches antyogen worden; mr die Unverschämten erpochen ihrem Antschle Unfer einer ums sein täglich Leiben sch sieden in melnen bien, das ich mie feiner Philosophie noch Eritif zu reinigen im Stande bin."

Sartung kundigte in der geftigen: Beitung ben zweiten Theil vom Swedenborg's wichter driftlichen Religion an. Ich itef gletch zu meinem Freunde Brahl, und bat mir beide Pheile zu verschaffen. Er hat mir aber mur den zweiten schieften kommen. Auch das wenefte Stud von Abelung hat er mir beygelegt, auch April und Marz win Schübens lieterarischen Spaziergängen, welcher und eine lieterarische Zeitung heransgeben wird, wozu er unsern Kant eingeladen, und ihm für jeden Bogen 3 konistingeladen, und ihm für jeden Bogen 3 konistingeladen, und ihm für jeden Bogen 3 konistingeladen, und ihm für jeden Bogen ihm eine Krieft. Eine Kreine briefwechselt über seine Erieft. Eine Kreundtn hat mir eine romantische Erzithung nebst Abhandlungen über Gegenflinde vergan-

gener Zeiten von M. Krause geschieft, die mir gestern einen vergnügten Abend gemacht. Billaume's Preisschrift über die Erziehung zur Wenschenliebe lag auch ben a kann mich nicht überwinden, ste zu Ende zu lesen, weil ich aus Wangel der Zeit wählen mußt.

Meinem Kraus begegnete ich Montags im Buchlaben, wo er. sein dicke Pacinach Berein zunstehen, wo er. sein dicke Pacinach Berein zunstehen. Ich abat ihm uinen Gefallen, es auf den Post zu bestehen und mocht mir eine Ehre davaus, Dandlanger gewesen zur senn. Dier gilt auch, was: Sie von Babo schreiben: "Man muß hoffen, daß solche Saat einst Früchte tragen werde:" Als ein trener Arbeiter: gewinnt er viel für sich selbs. Er gestand mir, daß er dadurch veranlaßt worden, die Geschichte unserer Usademie ans ihren Acten zu studien. Eine berriche lebung für seinen Geschnach in den Composition, die ihn einmal zu einem: rechtschassen Schriftseller machen wird.

Ich bin gegen mein Urtheil so mistrauisch, daß wir die Uebereinstimmung eines Freundes immer willsommen ist. Wie die Eritif der reinen Bernunft von einem logischen Spinngewebe abhängt, so des guten Geschmack seine ofters von einem seidenen Faden. Un dem dritten Theile der Bollsmährchen kann ich mich nicht satt lesen.

347. In ben Rriegsrath Souffner.

Ronigsberg ben 17ten Oct. Dom. XIX, 1784.

Ich babe mich beute von des Morgens an bis auf: den Abend in Geschäften umgetrieben, vom Friedlandischen Thor angefangen und mit dem Baisenhause aufgehört, wo ich benm Prediger Lanwizzwey theol. Bibl. gefunden, welche ich keinen Anstand nehme, Ihnen, mein gütiger Freund, zu übermachen. Gestern blied ich ausdrücklich zu hause, um den ganzen Lag Briefe zu schreiben. Meine beiden Federmesser waren verschwunden, und ich hatte alle Mühe von der Welt, Einen zu Ende zu bringen. Da fam der Meß - Catalog — und Krans in einer so traurigen Gestalt, und that so flägelich und so sinsten, daß mir alle Lust vollends verging.

— Ich bin nicht Ihrer Mennung, baß man nichts tabeln follte. Nil admirari, fagt wohl Doraz. Aber lo ben wurde fonst auch Sünde senn; und doch lobte der Hansbater im Songelio selbst den ungerechten Hansbalter, well er flüglich gethan hatte. Nicht tabeln, sondern erichten ist und verboten; lästern, falsch Bengniß geben. Dieb war ein leichtfertinger Sadler, der Spötteren trank, wie Wusser, XXXIV. 7. Seine Breunde eben so leivige Eröster als Runstrichter. Daher das Ora-

fei ju Gliphas XIII. 7. Benn Sie feine Conscordant haben, fo borgen Sie eine, um Ihre Mepnung ju belegen, wie ich meinen Ladel berfeiben.

And gefalle mir nicht recht Ihr Eifer gegen ben Luxus, ben einige unferer Schriftfel.
lier mit ihrem Verfande treiben. Anflatt diefes zu wehren, möchte ich lieber mit Mofes,
fagen: Wollte Sott! — Wahrfcheinlichkein ten find nach meiner Bildersprache oder bieroglophischen Logit bloß die Provinzen oder vielmehr Gränzen vom Reich der Wahrheit.

#### 348. In 3. g. Reicharbt.

Ronigeberg ben 3iten Dct. 1784.

Lithfter Genauter, Landsmann und Freund, Gott erhalte und vermehre Ihre hausliche Rube und Glückseigfeit, in einem treuen Arm fich Ihred Lebens zu erfreuen, und schenke Ihnen balb das neue Unterpfand seines Segens und Ihrer herzlichen Liebe.

Um Ende bes Juni erhielt ich einen Brief ben dem altesten Hogendorp, nebst ein Paar Leifen bon feiner wardigen Mutter. Ich bin bist nicht im Stande gewesen, darauf zu antbestätelt, weit mir graut die Feder anzusegen, bestätelt im Französischen. Was, Sie mir we bem jungeren Schmohl melden, berubigt

hamann's Schriften VII. Ih.

£. .

mich über unferes guten, ehrlichen Betters Schickfal, und wird auch feinen Eltern zum Troft gereichen. Ein hunger - und Rummer. Leben, mit Chimaren im Ropf und einem nagenden Wurm im herzen, vertreibt die Sitterfeit des Lobes.

— Bas foll ich Ihnen sonft melben? Mein alter Ropf forgt fich finmpf und gran und schachmatt. Dem fel. Sander zu Chren habe ich meine Frifur umgeschaffen (wie der hofprediger M. Schulz in seiner Erläuterung zu Rant's Eritif sagt) und mir eine runde Rector. Perucke zugelegt.

Meine freundschaftliche Empfehlung an Ihre nächte Freundin, mit dem Wunsch, daß fie bald eine frohliche Kindermutter werden möge, und an den ganzen schonen Kreis. Ihres Hauses.

349. In ben Rriegsrath Scheffner

Ronigsberg ben goten Rov. 1784.

Sie erhalten hieben ben zweiten Theil ber Boberfeinischen Bibliothet, die mir mehr Genüge thut, als die Quedlinburgische, mit dem ersten Theile der Meinersschen Reisebeschreibung.

Bep ber Uebersehung bes Swedenborg fann man fich gar feinen Begriff von bem Befor. Dern feines lateinilden Stole maden, ber wirk lid emas Gefvenftermäßiges an fic bat. Bie unfer Rant fic bamale alle bie Werte feiner Sowarmeren verfdrieb, babe ich bie lieber windung gehabt, bas gange Gefcwader bicter Quartanten burchulaufen, in benen eine fo edle Cantologie ber Begriffe und Sachen ente balten ift, baf ich blutwenia und faum aber einen Bogen ausmigeichnen fant von bem , mas ká durá etwas Gründliches oder wirflich Baradores auszuzeichnen fcbien. In Eurland fanb ich eine altere Schrift von ibm de infinito . die gant im wolfisch - fcolaftifchen Gefcmad geidrieben mar. Bon feinen metallurgifden Schriften, bie febr gelobt werben, babe ich nie etwas zu feben befommen. Dag niemanb von feinen gablreichen Ueberfebern etwas Bm verläßiges von feinem Leben aufammengebracht. wundert mich auch, und daß man ben einer Rervenfrantheit ein fo bobes und gum Theil gefundes Alter erreichen fann. Daß feine Erfceinnngen mit wirflichen Parorismen begleitet gewefen, erinnere ich mich gelefen ju baben. 36 erflare mir atfo bas gange Bunber burd eine Urt von tranfcendentaler Epie tepfie, bie fich in einen tritifden Schann aufibet; benn barin befieht feine gange Erfcheie nangslebee der Rirche. Leiber find Eraume und ...K.1 (2) - (2) ... (12 💆 : (3) ... (3) ٠.,

Arantheiten bie beffen Data bon ber Energie unferer Gette-::-

Lavater melbet mir, ben britten Theil feir ner Meffabe bollenbet in baben, und nennt fie feine ficen. Urbeit auf Erben. Er fewohl, dem ich ex professo, wenen meines Sobnes in Manker, als herber, bem ich ex perodo bes balb gefchrieben .. melben min Bunber von bie fem jungen Manne ber meine Mutwort noch nicht erwiedert, und manichen mir beibe Glad m. diefer Eroberung, aus der ich bis diefe Stunde nicht fing werben fann. Babater trat mir auf alles au gruben, mas: Grube bon thm annimme, befonberd ben ibm burd bill tieb gewordenen Dippel ober Sippel - ber mid meinem Ribeicommiß ausladen with, wie Sie os auch thun werben, ungeachtet 36. red eifften Gebotes, nichts au tabeln. 23 Borigen Countag erhielt ich einen Brief bon Berber und feiner murbigen grau. Er empfiehlt fich. Ihnen, und benft noch immer an Sie mit Dochachtung und alter Krennb. fchaft jurud. Beine ingenbliche Rebbe mochte mid mit ibm befanne mub nich gabe einige Rabre lang viele: angenebme Briefe won.ihm gehabt , bis meint Entfernung auf Dige mich auch ibmr entferntet - 3f er's nicht, ber ete was :von Suiveinrhini abenfeten poste?" Die und was ich iom barauf antworten foll, erwane ich von Ihrer Borichrift, well sich und meiner erften Bestimmung eines Copisen garn tren bleiben mag, und ziemlich ungenn seich concipier.

Bon Jogel's Geschichte bet komischen Line teratur habe ich ben ersten Band gelesen. Eine ziemtich gelehrte Compilation von mehr Wefetts heit als Geschmack. Eine ungemein lange vorstünsige Abhandlung vom Lomischen oder Lidderlichen kberhaupt; hierauf eine kurzere von der Geschichte der komischen Litterature berhaupt. S. 273 fängt sich erst der erste Lheit an. Wie dieser das Belachen wersthe in der Gelehesamkeit enthält, so mird der zweite Theil vom Verlachen swerthen hamdeln. Ift diese Eintheilung nicht seicht sohr komisch.

Benm Empfang biefes Briefes wunfche ich tinen fein hellen, heitern Wintertag, und was fich schlechterbings nicht lefen läft — imaginez et sauten.

350. An 3. g. Bartinod.

Ronigsberg ben 29ten Rov. 1784.

Dein alter, lieber Freund hartknoch, Ihre Gende mit unferem Gevatter, Landsmann und Krund in B. liegt mir mehr am herzen, als ich barüber zu fchreiben bermag. Ich habe

ben 7mm b. D. einen biden Brief ben ibm Er benft nur im Borbevgeben an erhalten. Die, und leiber! bag von feinem zweiten Cheile noch fein Wort jum Druck abgefdrieben morben, und alles noch in Materialien und bem erften unbollftanbigen Abrif begraben ficat. Balb, lieber Sartfnoch, mochte ich Sie mit ben danvtifchen Debmuttern vergleichen, welche bie ifraelitifchen Ruablein in ber Geburt erflich ten. Gott! wenn ich boch ein Dittel mußte, foich ein Vaar Starrfopfe gu Baaren zu treie ben , bie im Grunde beide Unrecht haben , und am Enbe fich felbft Schaben thun werben. Barum entrieben Gie bem armen Arbeiter bon feinem gohne, um es bem undankbaren Bublico ju opfern? Frenlich leben Sie bon Lefern, aber biefe wollen boch vom Schriftfel ber unterhalten fenn. Ich forbere alfo Ihre faufmannifde Großmuth auf, feibf ein Dittel ausfindig ju machen. Wie foll ein Mann mit Beift und Rener , Luft und Liche febreis ben, wenn er mit feblgefclagenen Erwartungen, bitteren Bormurfen und unfeligen Bedurfniffen überhauft und niedergefchlagen wird? Beilen find commenfurabet, aber feine 3been. Wenn es auf Zeilen anfommt - wem warden fie leichter fließen? Labater foreibt mir über mein Golgatha : "Der Ochmetterling 6. 49 ift nicht ju bezahlen; fo mas ift emig."

hafden Gie mir einen zu biefer Jahtszeit ober mitten im Schnee und im Perzen bes Winters. Wenn Sie, wie der Borens, unvferem Freunde ins Gesicht und auf die Fäuste blasen, so wird er Ihnen Jeilen wie Eiszapfen schreiben — aber keine Ideen. Bergletden Sie Ihre Lage mit der feinigen, und seine jehige zu Weimar mit der zu Bückeburg, und thun Sie alles, was möglich ist, mit wisligem Perzen, wenn Sie ein gleiches mit übergließendem Maß wieder einerndten wollen. Das ist ja der Gang und Weg der lieben Natur, worauf Handel und Wandel, Ideen und Speculation en und ihr Fortgang bernhen.

351. Un ben Rrieger th Scheffner.

Ronigsberg ben gten Dec. 1784.

wir einen fehr vergnügten Abend gemacht, der alle widrige Sinderficke seiner Abend gemacht, der alle widrige Sinderficke seiner Apologie ausgestösche, und mich mit dem liebendwürdigen Bersalfer der vermischten Schriften völlig ansgeschnt. Der zweite Theil von Busching's Lebensbeschreibungen giebt dem ersten nichts und. Bon Mendelssohn hab ich durch einen seiner Landsleute einen Gruß bekommen, auf dessen Richtigkeit ich aber nicht bauen kann.

Die memoires bes Woltaire sind in Berlin nachgebruckt, und einige Exemplace hier unter der Hand verkauft worden. Ich habe die Uebersehung verglichen, wo nur eine Stelle ausgelassen ist von wenig Zeilen, kaum mit Absicht, sondern aus Finchtigkeit und Rachlasigkeit, darau es nicht fehle. Uebersehungen zu vergleichen, ist eine meiner liebsen Rebenarbeiten. Wenn Shafvesbury Ihnen gehört, wünschte ich diesen Gebrauch auch davon machen zu können, besonders da das englische Driginal gegenwärtig auf meinem Lische liest.

352. An Frang Buchole gu Dunfer.

Ronigsberg ben 15ten Dec. 1784.

Mein ewig zu verehrender Sohn und Wohl thater. Vor ein Paar Stunden hatte ich einen Besuch von einem jungen Manne, den ich seit vielen Jahren kenne, und der mir seine Absteht, einen Bücherhandel, in Eursand am zulegen, mittheilte, da meine alteste Sochter mit einem Briefe gelaufen kam, mit dem ich sogleich nach dem Munde fuhr, weil ich Ihre Lussschift zu erkennen glander. Ich war aber nicht im Stande, ihn wegen des angeklebten Siegels herandzubringen, weil ich ein eines mubeholsener Mensch din; nahm alsa zu der Geschichlichseit meines Bepfigers, weine Zusuch

ber bast damie fertig wurde, mir die Einlagen einzuhändigen. Statt des Dankes für seine Miche bat ich ihn, mich allein zu lassen, weif ich nicht anders, als ohne Zengen. Ihren Brief nebst Beplagen zu lesen im Stande war. Wie wohl mir deben zu Muth gewesen, vermag ich nicht zu sagen. Ungeachtet ich schon auf Ihre Denstungs - und Dandlungs - Urt durch eine umfändliche Derzenserziesung unseres lieben kavater zubereitet und eingeweiht war, so übertrifft doch die Süte und Größe der That und der Erfüllung alle seine prophetischen Winke und alle Träume meiner ausgebrachten Phantasse.

Die werden auf einmal jum Bater an mir und den Meinigen; laffen Sie mich, wie ein Kind, Ihren und einen höheren Willen erfennen und annehmen. Dein Wille geschebe, hat mir den ganzen Tag im Sinn gelegen, und ich unterhielt mich über dieses Thema, nach einer Menge kleiner, unbedeutender Geschäfte, die mich den ganzen Vormittag zerstreut, mit einem unserer angeschen, sten Geistlichen, dem ich an meiner Hausthur begegnete, und der sich gefallen ließ, eine Sinnde lang bem mir abzutreten, weil wir nus, eine Weile vorber ben unserem dirigirenden Oberburgermeister einander abgelost hatten, in Angelegenheiten, die eine Beziehung

unter fich hatten. Durch einen fo rufigen, muthigen und beitern Tag ift mein Gemuth in ber Wonne biefes Abend eingeleitet worden.

Ob die Zeichen und Bunber meines gangen Lebens meinen Glauben faten ober meinen Unglauben befchämen follen, weiß ber Dergensfundiger am beften. — —

Ud mein auserwählter, ach mein gewunfch ter Sobn! Bu was fur einer Bufte wird Die befte Belt, wenn alles, alles barin eitel ift! Den Seinen giebt Er Schlaf. - Gin tiefer Schlaf, faft ohne Erdume, fant mit nicht unr bes Raches, fonbern auch bes Lags an Gebot. Benige Ausnahmen gab es in meb nem leben , ich habe mehr Frenden a ale feibe Ehranen barin vergoffen; felbft meine ergie bige Gaffe lost fic leichter in Lachen als Beb muth auf. Bennahe mare es mir aften Dann and jest wie bem Beifenfieber ober Boltejus Mana ergangen; aber es war ein Sandgriff mich in der Beisbeit Salomons und Erfenni nif ber Citelfeit einen Schritt weiter zu beim gen. 3d habe, gludlicher als er, mier Sam fenden Ginen Menfden gefunden , pone Laternt mit mehr als ardimebifder Monne gefanden

Der ewig reiche Gott laffe Ihre Embte gleich Ihrer Aussaat gerathen, bag viele Gott banten mogen.

### 353. An C. 3. Kraus,

Im December 1784.1

Cleristique Domine politice, Weil meine alten fteisen Anochen zur peripatetischen Phisosophie nicht mehr tangen, und meine labyeinthischen Spaziergänge nicht immer vor, sondern auch zuweilen zwischen der Lasel ab ovia
ad poma eintressen, so muß ich schon zu eis
nem maccaronischen Gänsekiel meine Jusucht
nehmen, Ihnen meinen Dank für den benfommenden Berliner Christmonat im camt-atylo,
den der fomische Geschichtschweiber der fomischen
Lineratur per n, wie ein Asmus cum puneto,
durch Aantschen Styl gegeben, zu übermachen.

Bum sapere aude! gehort auch aus eben berfeiben Quelle: Noli admirani! elarissime Domine politice. Wie fehr ich unfern Plato liebe, und wie gern ich ihn lefe, wiffen Siezunch will ich mir seine Bormunbschaft jur Lettung meines eigenen Berfandes, boch cam grano salis, gefallen laffen, ohne eine Selbs. Berschulbung durch Mangel des herzens zu beforgen.

Einen Professor ber Logik und Kritiker ber reinen Bernnnft an die Regeln der Erklarung erinnern, ware bepnahr hochverrath. Da Sie mir aberdieß Ihren hutchinson fortgenommen, ohne seine Moral wieder erstattet zu haben, so besite ich tein anderweitiges Organon in meinem utmseligen Buchervorrath. Eben so wenig bin ich im Stande, ben Infant stäbischer und driftither Einstimmigfeit in vorinutbichaft. lither Denkfreyheit mir aufzuklaren, weil der königl. Bibliothecar mir den zweiten Jahrganz seiner Monatschrift auf eine höcht undarmbev zige Art und Weise vorenthalt, so sehr ich auch aus allen meinen Rraften zur Geburtshülfe des cosmopolitisch platonischen Chiliasmus durch Wünsche, Erinnerungen, Vorbitte und Danksanng bengetragen.

Daber laffe ich es mir gern gefallen', bie Amftidrung mehr afthetifch uis binlectifch Buich bas Gleichnis ber Unmunbigfeit und Borinand-fchaft, zwar nicht erflart, boch wenigkent er-lautert und erweitert zu sehen. Rur Negt mit das neurs prodes — ein fehen. Rur Negt mit wort, das fich toum unflegelhaft in unfere deutsche Muttersprache übersehen läßt, in dem wermaledepten adjecto oder Benworte: seibs der schuldet.

unfer Plato felbft erkennt, und wird une zue Schuld burch ben Willen und beffelben Dangel an Entschließ ung und Duth, ober als Solge vor gentachter Schulben.

Wer ift aber ber unbestimmte Andere, ber zwennal amonimisch bortonint? Geben Sie

hier, Damine politian, wie ungern bie Meta, physter ihre Personen ben ihrem rechten Rammen nennen, und wie die Rahen um den heis sin Arep herungeben. Doch ich sehe die Anfolderung unseres Jahrhunderts mit keinen Anhens sudern reinen und gesunden Menschenangen sie freylich durch Jahre und Lucubrationen und Rascherenen eswas finmpf geworden, mit aber zehnmal lieber find, als die ben Mondsschein aufgeklärten Angen einer Angen phoposium.

Ich frage daher and noch jum zweitenmale mit katechetischer Frenheit: wer ist der Andere, von dem der cosmopolitische Shist liast weissagt? Wer ist der andere Barenhauter aber Leiter, den der Berkasser im Sinn, aber nicht anszusprechen das Derz hat? Antewort: der leidige Normund, der als das correlatum des Unmundigen implicite versanden werden muß. Dieß ist der Mann des Lodes. Die selbst verschuldere Vormundschaft und niche Unmundiakeit

Bogn verfährt der Chiliast mit diesem Rnahen Absolom so sänberlich? Weil er sich selbst
in der Alasse der Bormunder jählt, und sich
segen numündige Leser dadurch ein Ansehen
seben wis. Die Unmundigkeit ist also niche
weiter selbst verschuldet, als in so fern sie sich
der Leitung eines blinden oder un sichet aren
mie jener pommersche Katechismusschuler

feinem Landpfarver entgegenbrufte - Bormundes und Subvers aberiafte. Diefer ift ber eigentliche-Rann bes Cobes -

Worin besieht nun das Un vermögen ober die Sould des falfolic angeflagten Unmindigen ? In seiner eigenen Zeigheit und Kallheit? Rein, in der Blindheit seines Bornundes, der sich für sehend ansgiedt, und eben desthalb alle Sould verantworten maß.

Mie was für Sewissen kann ein Raisonneur und Speculant hinter bem Dfen und in der Schlasmüße den Unmundigen ihre Zeig heir vorwersen, wenn ihr blinder Vormund ein wohl disciplinirtes zahireiches heer zum Burgen seiner Infallibstisät und Orthodorie hat? Wie kann man über die Kaulheit solcher Ummundigen spotten, wenn ihr aufgestärter und selbstdenkender Vormund, wofür ihn der eximirte Maulasse des ganzen Schauspieles erklärt, sie nicht einmal für Maschinen, sondern für blose Schatten seiner Riesengesse ausset, weil es seine dienstären Seiser und die einzigen sind, an deren Dasenn er glaubis

Rommt es also nicht auf einerlet herind: Glaube — Exercire — Bable, wenn dich der E.... nicht holen foll? Ift es nicht sottiss des trads parts? und welche ift die größte und schwerste? Eine Armee von Pfaffen ober von

Schrieben Bittellnechten und Renttlichnete bern? Rach bem befremblichen, unerwarteten, Gange menschlicher Dinga, wornach fakt alles im Großen paradox ift, kommt mir Glauben schwerer vor, als Berge versehen, Evolutionen und Exercitia machen, und die Liquidation mit Unmundigen, donec reddant novissimum quadrantem.

Die Auftlarung unseres Jahrhunderts ift also ein bloßes Rordicht, aus dem fich kein cosmopolitischer Chiliasmus, als in der Schlafmuse und hinter dem Ofen, wahrfagen läße. Alles Geschwäß und Raisonniren der eximirten Unmündigen, die fich zu Bormündern der selbst unmündigen, aber mit conteaux de chasse und Dolchen versehenen, Bormünder auswerfen, ein kaltes, unfruchtbares Mondicht ohne Unfstärung für den seigen Bersand und ohne Wahr flärung für den seigen Bersand und ohne Wahr me für dem seigen Willen; und die ganze Besantwortung der aufgeworfenen Frage eine blinde Jummination für jeden Unmündigen, der im Mittage wandelt.

Seschrieben ben beiligen Abend des vierten und letten Abvent - Sountages 1784 bon des Clarissimi Domini Politici

gebundenen und feiner er und efoterischen Frenheit entschlagenen, von Poeten und Statistifern verkannten Magus in telonio. Much in bef Shufelheit giebe's gbeulich fifine Beiden

Und unbemerkt fie than — ! Warth. XI. 11.

# Radidetft.

Meine Verflarung ber Rantifchen. Erflarung tauft alfo batauf binand, bag mabre Auf flarung in einem Ausgange bes ummunbigen Menichen and einer allerbochft felbft berfonlbeten Bornunbichaft befiebe. Die fimich bes herrn ift ber Beisbeit Anfana, und bitft Beisbeit macht uns feig ju lugen und faul m bichten - befto muthiger gegen Bormung ber, die bochftens ben Leib tobten und ben Beutel andfangen tonnen; befto barmbergiget gegen unfere unmunbigen Mitbruder und frucht barer an guten Werfen ber Unfterblichfrit. Die Diffinction amifchen bem offentlichen und Dru sathienfie ber Bernunft ift fo fomijo ale gils gel's feine in Be - und Berlachensmitbiges. Freylich fommt es barauf an, bie beiben Da turen eines Unmundigen und Vorwinds in vereinigen, aber beibe ju fich felbit wiberpredenben Sopofriten ju maden, ift fein Attanum, bas erft gepredigt werben barfs fonbern bier liegt eben der Anote ber isongen politifchen Aufgabe. Bad bilft mir bas Feperfleib

ber frenbeit, wenn ich babeim im Oflabenfinel ? Gebort Plato auch jum foonen Gefolect, bas er wie ein alten Sageftols verlaumpet? Die Beiber follen foweigen in der Gemeine, und si tacuissent, philosophi mansissent. Dabeim - b. i. auf bem Ratheber, und auf ber Babne und auf ber Raniel - mogen fie plaubern nach herzenstuft, da reben fie als Vormunder; und muffen alles vergeffen und allem widersprechen, sobald fie in ihrer eigenen felbftverfculbeten Unmundia. feit bem Staate Odarwerf thun follen. Alfo ber dffentliche Gebrauch ber Bernunft und Frembeit ift nichts als ein Rachtifd, ein geiler Rache tifd. Der Privatgebrauch ift bas tagliche Brob, bas wir fur jenen entbehren follen-Die felbft verfculbete Unmundigfeit if ein eben fo fchiefes Mani, als er bem ganjen foenen Befdiecht macht, und bas meine drev Cochter nicht auf fich üben laffen wetden. Anoh' io sono tutore! und fein Maule noch Lobudiener eines Obervoges, fondern halte es mit ber unmundigen Unfchulb. Amen!

## 354. An S. g. Reicharbt.

Ronigsberg am zweiten Christage 1784.

Mein alter, lieber Freund, Gevatter und kandsmann, Zuvörderst wunsche Ihnen Gluck damann's Schriften, VII. Ih.

ju der kleinen Tochter, die Ihnen Gott gegen Ende des Novembers geschenkt, und wunsche, daß er sie Ihnen erhalten, und Ihnen noch mehr von Ihrer lieben Frau beschertn wolle, und Ihrem ganzen Sause so viel Frende und und Segen schenke, als er mich den 15ten d. M. hat erleben laffen.

Ungeachtet ich Ihnen oft genng meine Roth geflagt, fo tonnen Sie fic boch taum berftellen, wie weit felbige ging. Benu Gott nicht ben jungen Lindner auf bren Bierteligbre in mein Saus geschickt batte, fo mare ich fon langft in Schulden vertieft. 96 babe mich von feiner Benfion bieber erhalten und bas Deffrüglein ging auch zu Ende bis auf bie lette Reige. - Ungeachtet ich meber anm Belben , noch Martyrer , noch Dond, noch Schmarober geboren bin, fo befige ich bod eine fleine Unlage zu allem, und in biefer Mifdung fo verschiebener Etemente befiebt bielleicht bie Ibiofputrafie meines Charafters. . Den 4ten September tomme ich von meb ner: Gevatterin Courtan in Sanfe, und finbe einen Brief bon einem litterarifden Rreunde, mit bem meine Berbindung feit langer Beit aufgelost ift, nebft einer Ginlage bon einem ibm unbefannten jungen Manne, aus ber bortigen Gegend, ber ibn ausbrucklich besucht um fich meinethalben ju erfundigen.

Unbefannte schreibt mir von Berbindlichkeitengegen mich, die ich bis diese Stunde weder zu begreifen noch zu ergründen im Stande bin. Benn ihn sein schlechter Gesundheitszustand, nicht abgehalten, wurde er mich schon dieses Jahr besucht haben. Ich überlese seinen Briefzweymal und quale mich die halbe Nacht wegen dieses Sastes, der mich zugleich bat, ihn zum Sohn anzunehmen.

Den Morgen barauf überlefe ich ben Brief. jum brittenmale, und zwen Worter machten mich anfmerkfam, die ich ben Abend porber abergangen haben muß; bennoch ichienen fe mir noch an awendentig , um meine Beforgnif gant zu unterbrucken. Bon einer bennabe ro. mifden Idee begeiftert, laufe ich ben gan. jen XIII. Sonntag herum, um meinen Freunden und Freundinnen, worunter auch Ihre liebe Schwester gehort, anzumelben: Dir ift ein Sobn gegeben! Alles machte große Augen, in ber Meynnug, bag mir wirflich ein Rind geboren ware. Ich lachte noch mehr über bas Butrauen, bas man an einem alten Manne. hatte, noch ein foldes opus operatum leiften in konnen. Wit meiner Antwort war ich auch nicht saumfelig, machte es aber wie die Boten Benhababe, nahm eilende bas Wort von ihm and deutete es auf mich. I. Kon. XX. 33.1 Babrender Beit erhielt ich allerhand Bade.

richten von ber Individudlitet biefes eb len Sunglinge, Die meine Ginbilbungefraft. aufe bodite fpannten. Sie wurde; aber unendlich übertroffen burch bas fürfiliche Beidenf einer Anweisung auf ein' fo ansebnliches Capiral für jedes meiner vier lieben Rinber in gleichen Theilen, bag ich eben fo febr über die unaussprechliche Gabe, als über bie unaussprechliche Urt, womit mir felbige aufgeopfert und aufgebrungen murbe, in Erftaunen und Berehrung ber gottlichen Borfebung und ibrer Individualitat, die fic auf Spaken und Eulen erftredt; vergeben mochte. einmal bin ich bermogend, meine vier Rinber wie ein rechtschaffener Bater von ben Binfen zu ernähren und zu erziehen.

Ich weiß, Sie freuen sich mit mir, lieber guter Reichardt, und werden die Anwendung von diesem Zeichen und Wunder, das Gott an mir armen, verlassenen, verschmähten Mann gethan hat, von selbst zu Ihrer Stärzfung und Trösiung anwenden. Sie können sich leicht denken, wie ungeduldig ich din, meinen Schuhengel von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Dazu gehört aber Allerhöchse Erstaubnis, die ich nicht direct suchen kann.

Meine armen commilitanes in teloneo haben sich vor wenigen Tagen an den Prinzen Deinz rich gewandt, und ich habe nolens volens anch

unterschreiben muffen. Mein herz zieht mich jum Prinzen von Preuffen. Thue ich das genrade, oder tounen Sie das auf die ficherfte fier, ohne fich felbft zu exponiren, bewertstelligen? Ich erwarte von Ihrer bewährten Freundschaft barüber, die nothige Erflarung.

Ich erwarte meinen Sohn aus Graventhin, um mir alle gedruckte und geschriebene
Alten aufzusuchen, weil er damit besser Bescheid weiß, als ich. Zu Memoiren und Confessionen, die wo nicht interessanter doch wahrhafter sepn sollen, als der welschen Ciceroni
unseres aufgeklärten Jahrhunderts, und ein
Scherstein zu dem cosmopolitischen Chiliasmo
bentragen, und, daß nicht die unschuldige Unmundigkeit, sondern die allerhöcht verschuldete
Bormundschaft Ursache sen, predigen sollen.
Gott gebe, daß es ihm gefälliger sen, als
der Philosphen Opfer, die nicht wissen, was
se boses thun; wie der Prediger weissagt,
1V. 17.

Ift mein Scheblimini fo gludlich, gehört, und wie ich hoffe verstanden zu werden, fo werbe ich von meiner elenden Antorschaft samen tonnen: And in der Dunkelheit giebts gottlich schone Pflichten, — und alle helden unserer Litteratur auslachen, die, beutsch zu sagen, nichts als Betrüger zub pallio philosophico sub.

Wenigstens will ich all bas Meinige thun, und einander wieder zu feben. Gott erfälle unferes herzens Wunfch und gebe neuen Seigen zum neuen Jahre. Empfehlen Sie mich Ihrer lieben Sechswöchnerin und bleiben Sie mein herzlicher Freund in Berlin instar amnium —

Co tommt Gott, etf wir's uns verfebn Und laft une febr viel Gut's gefchen,

fangen unfere fel. Mutter und Barterinnen,
— leider jeht nicht mehr! Unfere Rinder follen erst Christen, hernach schone Geister, und wenn sie konnen, auch Philosophen werden; nicht umgekehrt, die Pferde hinter'm Bagen angespannt.

355. An Frang Buchole gu Dunfter.

Ronigsberg ben 23ten Jan. 1785.

Mein anderwählter, mein gewünschter So hn, Ungeachtet aller Rechte eines Baters, die Sie sich auf mich und meine Rinder erworben, giebt Ihnen mein her; am liebsten ienen Namen Ihrer eigenen Bahl.

Ich halte es fur meine Pflicht, Ihnen bie Begebenheiten meines wunderbaren Jahres noch vollends mitzutheilen.

Im Sommer besuchte ich meine Freundin, die wurdige Baroneffe von Bondesi; und weß

bas Bergensoff ift, geht ben Mund übers fo flagte ich ibr meine Doth in Unsehung ber Erziehung meiner been Tochter. Sie mar fe großmuthig mich hoffen ju laffen, baß fie fic diefer Sorge unterzieben murbe. Dit eben fo pieler Achtfamfeit erfuchte fie mich, einige Rleidungsftucte abboten zu laffen, wenn ich ihr biefe Kurforge nicht übel auslegte. Das gefdab, mid ich habe fie feit diefer Beit meder besneht, noch mich bedankt. Rach Erle. bung des 15ten Decembers mar meine erffe Bewegung , diefe großmuthige Freundin an meiner Freude Theil nehmen ju laffen. machte mir Bebenflichfeiten und wollte ihre Entschließung auf Oftern aussehen. Ich bat unt für meine altefte Tochter, aber je eber je lieber, und ich fam aant beschamt nach Sauft, weil es mir gar in auffallend mar, baß ihre Freundin und Gefellichafterinn, ein Fraulein von Marfiein, es für nothig fand, mich wie ein Rind an liebkofen , um rubig au fenn. Den arten December erhielt ich meines berjens Bunfc, die Erlanbuiß, den Tag darauf meine Cochter hinzubringen. Denfelben Rach. mittag fam mein Sobn von Graventhin , er führte am 28ten feine Odwester in ihrer neuen Mutter Sans.

Den 29ten Dec. erscheint bes Morgens in Bebienter ans bem graft. Rapferlingifden

Baufe und ich werbe ben Morgen barauf bingebeten. Ich erfcheine bem goten um be-Man machte mir einige fimmten Stunde. Bormuffe "Boas id nicht bfter fame, und und lich entamirt die aute Graffe mit ber aller meinen Bemerfung , baß ich auswarts in autem Undenten fande. Ich agb ibr bierin Recht, und einen Beweis babon, baf ich burd einen mir unbefannten Bobitbater in ben Stand gefest worden, geftern meine altelle Lochter ben ber Baroneffe Bonbefi unterme Ohne Ramen, Ort and Umftanbe ju verrathen, war ich meiner Zunge nicht machtig - und ein Bufammenfluß von Ibeen, Die ich nicht betailliren fann und bie fich auf Data beziehen, macht mich bieweilen eben fo berebt als ftumm. Ste erftautte, baf fcon jemand ihrer inte augebachten Rreube zuvorgekommen war, und theilte mir endlich ben Auftrag einer Sarftin Galitein mit, melde ibr ben Unftrag gethan, afte meint Schriften jufammengnbrimgen, und meine ganje Lage und Individualitat von funen und außen ihr angubertrauen. 36 bin fo gladlich gewesen, alle meine Alegenben Blatter bis auf dren Stade bier aufgutreiben. Bie faner mir aber bie Durchficht aller biefer Diffe geburten geworden, fann fich :niemand vorftellen. Das meifte bernht auf ofters febrzufiftigen Amftanben, die ich mir gar nicht; wieder ind Gebächtnis ju rufen im Stanbebin, eben fo oft auf offenbar falfchen Bers muthungen und recht: chimarischen und wills führlichen. Combinationen.

Mue Rudficht auf ben alten Abam ieber and noch fo ffrinen Autorfchaft ben Seite gefest, ift mir auch biefes Beichen = und Wun= berfviel ber Borfebung erfreulich gewesen um Abrentwillen. Denn meine Bermuebung ift eingetroffen , baß bie Sache , ba bas Gelbi tinmal an die Bant getommen, nicht gebeim bleiben fonnte und zu allerband uns beiben nachtheiligen Borurtbeilen Unlaß geben murbe, (man balt Sie bier fur einen 'Mylord und mid får einen Betruger, ber fic burd verftellie Armuth Mitleiben erfdlichen; aud hat man uns beibe im Berbacht einer Comarmeren,) welche burch den mir eben fo unbegreiflichen und gufalligen Gefchmad einer gueftin und burd bas Borurtheil bes Stanbes und Gei folects gleichfam gebect werben.

Run ift mein gehftes und innigkes Anlies gen Rachricht von Ihrer Sefundheit und ett was won der Geschichte Ihrer Krankheit zu haben. Unser Leib ist der Erstgeborne und werdient all Compet unsere Pfrige und Sorgfakt. Biekeicht thate unser kaltes Klima Ihren schwächlichen Leibesumftanden mehr Dien-

mehr als

se als Sie absehen können. Sollte abne 36re Unpaflichkeit und die Aerzte eine Reise widerrathen, so bin ich fertig, alles zu unternehmen mit Gottes Benstand, um unsue gegenseitige Sehnsucht zu besteitigen.

356. In ben Rriegerath Scheffner.

Ronigsberg ben 24ten Jan. 1785.

Geftern vor acht Tagen schickte min mein bleber Gevatter Clandins seine Weihnachts. Camtilene (welche ich mit erster Gelogenheit in puck erwarte,) und meldete mir die mit kebensgesahr verknüpfte Entbindung seiner Reiberca vom siebenten Kinde, das auch eine Bebecca is. Den herren Kunstrichtern schmest die Poesse wie das Grumet von der Beide Die Freunde des Usmus lassen sich, wie Weisen, das hen und Stroh nicht irren. Den 1sten d. M. habe ich at hefte meister opusculorum abgeliefert. Es fehlen nicht

- 1. Dangenil, ben ich beynahe mich fcome, für meine Arbeit zu erkennen.
- 2. Die hirtenbriefe, bas Schulbrama betreffenb.
- 3. Die brepfache Recenfion ber Rrenggage. Sollten Sie bie beiben legeren befihen, und entbehren fonnen, fo wurde ich bie

fes Opfer zu erfeten fuchen, fo gut und balb ich tann. Sich: glaube aber, bag bie burchlaudtige Leferin wicht eben nach mehr Maculamt luftern fenn wird , und wage meine Bitte nur auf den unvermutheten Sall einer ausbrudli-Bon Recenfionen babe ich den Rachfrage. nicht mehr als neun Stud ichaffen tonnen und überhamt bon bem meiften bas lette Eremplar bingeben muffen : und mir ift alle Luft an einer Sammlung meiner erften Schriften, die ich im Sinn gehabt, ben biefer Durchficht vereitelt und verfalgen worden. 200 ich jest ein Eremplar an ben focratifchen Denfmurbigfeiten und einigen andern berbefommen foll, weiß ich anch nicht. Gin Ge. bulfe ift mir überhaupt unentbebrlich , ben ich auch nicht aufzutreiben weiß. Dazu gebort ein Rreund, ber nicht nur Duge, fonbern and etwas mehr bat, ich menne Sompathie und Berlananung publici saporis - wie mein erfer Lieblings = Antor Betron faat - und meinen zweiten Lieblings - Autor, ben Berfins, berfeht und an ichmeden im Stanbe ift.

Die komischen Romane aus den Papieren des braunen Mannes und des Berf. des Siegfried von Lindenberg, haben mir unausheechliches Bergnügen gemacht, das ich mit Ihnen zu theisen wünschte. Zwischenein erbane ich mich an D. J. K. Dobersein's Prebigien gur driftlichen Belehrung über Bahribeiten ber Religion, Salle 1777, Die auch Ihren Bepfall erhalten fonnten. —

Vive le Roi! rufe ich Sonen, mein gie tiger Kreund, noch aus ber letten Deige meiper falten Bunfdichale gu. Das Licht meis ner Angen ift bennabe erfofcht. Diefer Beilie ge Abend fommt mir thener ju feben. Ginen Cachfen fur meine zweife Cochter Lene Ra the, mit ber ich beute bor acht Lagen einen gluckichen Unfang im frangofisch Lefen gei macht habe, und einen Duttchen fur Daria ne Sophie. Doch bas find bobmifche Dorfer fur ben Erbberen in Sprintlaten! Em pfehlen Sie mich Ihrer Krau Gemablin und juden Sie bie Schultern fo boch Sie wollen aber Ihren empfind - und punfdfeligen Rreund und Diener M. G. S.

357. In Berber.

Ronigsberg ben 6ten gebr. 1785.

Herzlich geliebtester Gevatter, Landsman und Freund, Seit dem 7ten Rob. v. J. bin ich Ihnen eine Antwort schuldig. Desto mehr habe ich an Sie gedacht, — Es ist mir wohl ein heiliges Stillschweigen auferlegt — auch ist es Gottes Ehre, eine Sache verbergen. Aber kurz, wir werden und noch sehn,

so der heer wis, und wir leben. Saben Sje nicht schon and Dusseldorf beshath einen Wink erhaken? Ich flog schon im heil. rom. Reiche, gleich einem Blanchard, auf und nies der Die arme Rampe thut aber am besten, daß sie die Vorsehung walten und für die Flügel sorgen läßt zur Erreichung unserer Bunsche, die auch ihre Absichten sind. Bir wosen das Sute mit dem Munde, und se in der That und Wahrheit.

Run ich folge weiter Ihrem vor mir lies genden Briefe nach. Sie wollen also nicht Saalbaderepen — konnten es denn nicht Bannch en sepn, etwa metakritische oder sonft etwas? Meines sel. Baters Badwanne ift mir so heilig, als dem alten Sokrates seiner Mutter Stuhl. Ich habe immer an einem alten griechischen Epigramm, das Vater Dagedorn überseth hat, eine kindische Frende gehabt. Wie meine Muse eine der barmberzigen Schwestern ift, so läuft der Inhalt aller meiner Blätter anf eine barmberzige Kunstrichteren hindus, aber ohne Ansehn der Person — beständig nur in Einer Wanne.

Richt eine bloße iems fondern ein furor, wtorinus hat mich zu den meisten Auffähen genieben. Anfact Geld zu nehmen, hatte ich lieber Geld gegeben, und das Biderspiel von anderen Schriftsellern getrieben. Gott, hat

so besite ich fein anberweitiges Organon in meinem utmseligen Buchervorrath. Eben so wenig bin ich im Stande, ben Justil stolicher nit difflicher Einstimmigfett in vormundschaftlither Dentfreyheit mir aufzuklaren, weit der königl: Bibliothecar mir den zweiten Jahrzanz seiner Monatschrift auf eine hocht unbarmbenzige Art und Weise vorenthält, so fehr ich auch ans allen meinen Kraften zur Geburtshülfe des cosmopositisch platonischen Chiliasuns durch Bunfche, Erinnerungen, Borbitte und Danksaung bengetragen

Daber laffe ich es mir gern gefallen, bie Amffisiung mehr afthetifch nis bintectifch buich bas Gleichnis ber Unminvigfeit und Borninis-fcaft, zwar nicht erflart, boch wenigstend et-lautert und erweitert zu sehen. Rur flegt mit bas neur hours — ein fehr bedeutendes Ausstendet, bas fich taum unflegelhaft in unfere deutsche Muttersprache übersehen läßt, in dem vermalebenten adjecto voer Benworte: seibst werfch niet.

unfer Plato felbst erkennt, und wird nur zue Schuld burch ben Billen und bestelben Dangel an Entschließ ung und Muth, ober als Bolge vor geniachter Schulden.

Wer ift aber ber inbestimmte Andere, ber jusepmal, anonymisch bortomint? Gehen Sie

Das war für mich ein sehr gelegener Jund; den Spinoza ein wenig näher zu sindiren, den ich schon in Eurland gelesen. Run bin ich sehr zufrieden, daß ich von einem andern Gegner abgelost worden, und will sehr gern es dem Mendelssohn überlaffen, mit ihm fer, tig zu werden.

Durch jenen zufälligen Umftand bin ich mit dem lieben Selbstpeiniger Jacobi in ei, nen solchen berben, verwilderten, und vielleicht gar zu vertraulichen Brieswechsel gerathen. Weil ich kanm glaube, daß ich im Stande senn werde, seinen pils desiderils ein Genüge zu thun, so ware es mir lieber, wenn er aus Verdruß, als wegen seiner zunehmens den Krankheit, nicht antworten könnte.

Daß ber ungluckliche Schmobl, weiland Better Beder, ben ben bermubischen Infeln über Bord gefallen und ertrunken ift, wird Ihnen schon bekannt seyn.

Gibbon's history of the decline and fall of the Roman Empire habe in 3 prachtigen Quartanten zu Ende gebracht. Der Verfasser hat ein rechtes Puddings Gesicht, das dem Banch seines Plans angemessen ist. Diese drew Banch seines Plans angemessen ist. Diese drew Banch eben nicht sagen, den Feind des Chrissensthums in ihm gefunden zu haben, was mich bewogen, einem reichen Juden hier das

Laune wieder herzustellen, worin er fich bis. ber gegen mich erhalten.

D wir Rleingläubigen, die nur immer auf Menschen sehen, und ben Menschen siehen bleiben, ohne sie und uns felbst zu kennen, und ohne zu bedenken, daß Gott alles zu ersehen im Stande, was uns Menschen entziehen, und ihr guter Wille, ohne Seines Segens Einfluß, ein todtes und leeres Berfgeng ift, ja ofters ein hinderniß unseres Glücks wird.

Durch ein mahres Bunder gottlicher Borfehung und Barmberzigfeit ift meinem Sange Beil widerfahren, ohne daß ich noch bis diese Stunde recht weiß, wie mir geschehen.

Alle meine Einkunfte waren so beschaffen, baß ich meine Ausgaben mit dem Wachsthum meiner vier Rinder einschränken mußte. Luft und Muth verging mir zu leben, wenn ich an meine Lage dachte, die mir wie eine bbe, leeve Bufte vorfam, bep dem an Genuß leider verwöhnten Geschmack.

Da fam mir den 15ten December ein Brief, wie ein Friedensbote vom himmel des Rachts erscheint, mit einer Assgnation auf die hieß ge Bank; welche jedes meiner Ainder zu gleichen Sheilen bedenkt.

Sie fonnen leicht benten, wie erleichtet mein Semath, und bag ich wie nen geboren binIch habe jest keine andere Sorge als, das mir andertraute Pfand der Borfehung und unbekannter Freundschaft treu, gewissenhaft und flug zu verwalten. Mit der Luft zu leben nimmt anch die Luft zu arbeiten zu, und der Muth, mehr zu unternehmen, vielleicht felbst eine so lang erwünschte Reise und Ausstucht zu meiner Erholung, nach einer bepnahe zwanzigfährigen Quarantaine in Fesseln und Banden des Kummers.

Anf daß die überschwengliche Gnabe burch Bieler Dankfagen Gott reichlich preife, hat die geheime Geschichte, ungeachtet des mir aufgelegten Stillschweigens, hier ruchtbar werden muffen. Ich weiß, daß Sie, meine verehrungswürdige Freundin und Gedatterin, in und mit Ihrem Hause auch in der Stille sich freuen, Gott danken, und von ihm erwarten werden, was zum wahren Frommen dient.

Wie nah bin ich Ihnen seitdem, ungeachtet meines Stillschweigens gewesen; wie vollfommen wird meine Freude seyn, — wenn
es vollfommene Freuden für unsere Erde giebt,
so find sie, wie die vollfommenste Weisheit
eines Salomo, erhörte und erfüllte Träume — meinen lieben Pathen und sei,
ne Brüder, und die Einzige, ihre Mutter,
und meinen alten bewährten Landsmann und
Dechanten alter ausländischen Freunde, zu fcanen und zu erfennen! Gott fcente uns allen bazu Leben und Gesundheit, und Sein Wille geschehe auf Erben wie im himmel! benn seine Snade tit bester denn Leben.

359. An ben Rriegsrath Scheffner.

Stonigsberg ben liten gebr. 1785:

Ungeachtet die tormenta Ihrer letter 3nsfchrift nicht anzusehen find, will ich doch gern, wie Sie, mit schlechteren Briefen fürlieb nehmen, lieber ohne Ropfschmerzen als mit Latenten leben. Ich hoffe und wünsche, daß Ihre Gesundheit wieder hergestellt sep. Wenn das Jaken mir nicht zu sauer wurde, möchte ich selbiges der Ipecacnanha vorziehen. Nit fallen alle Erleichterungen von oben sehr schwer, und ich trane den weit her geholten Mitteln nicht viel, wegen der unvermeidlichen Berfälschungen.

Die beiden spanischen Bücher habe ich Montags erhalten, und sage Ihnen für Ihre freundschafliche Vorsorge, mein spanisches Kach zu vermehren, den herzlichsten Dank. Des Eervantes Erzählungen habe ich mir längk gewünscht, — aber es geht mir wie dem Seizigen, dem mehr am Daben als Gebeauchen gelegen ist. Vielleicht schenkt mir Gott einen sungen Freund, wie mein hill mar, oder bringt ihn hald wieder zurück, wenn er noch

lebt; denn fein Stillfcweigen macht mich bon Lag in Lag unruhiger-

Sobente, die Burfin wird an ben 21 heften genng haben. Richt für fie, sondern für
einen mir wiel naberen Freund muß ich
mein eigenes lettes Exemplar der hirtenbriefe abtreten, und beruhige mich beshalb mit Ihrer geneigten Anerbietung zum Behafe der
neuen Ausgabe.

In babe wirklich schon mehr als einmal baran gebacht; auch an berg batte es mir nicht gefehlt. Die barum anzusprechen. Ich bate aber immer geglaubt, baß bie Scheibe. mand unteres Seidmads zu groß mare. Richt nur Berfins, fondern auch Betron find meine ersten Lieblinas = Autoren gewefen. babe febr fpåt ben Borg; fennen gelernt und ich babe ibn Sabre lang in einem Zugeobne feiner mube werden ju tonnen, Tag für Lag wieberholt. Ungeachtet ich alle brev aus. aefdwint, fo baben fie boch in meine schedia Lucilianae humilitatis vielen Einfing gehabt and mich auf die offectus artis severae und die Sandhahung atrocis styli aufmerksam gemacht.

Es if får mich wirflich eine herfulifche Arbeit gewesen, was ich von 59 bis 83 gescheieben, burchzugeben, weil fich alles auf die wirflichen Lagen meines Lebens bezieht, auf Augenblicke, faliche, fchiefe, verwellte Einbrucke, die ich mir nicht zu erneuern im Stande bin. Ich verfiebe mich felbst nicht mehr, ganz anders als damais, manches beffer, manches schlechter. Was man nicht verftebt, läßt man lieber ungelesen, und sollte auch ungestehrieben sepn, und noch weniger als geschrieben wieder aufgelegt werden.

Dennoch munichten Die bamaligen Sobenpriefter ber neueften Litteratur eine neue Auflage ber focratifden Denfwurdigfeiten , bie ich geschrieben batte ohne andere Quellen als bes Thomafius Ueberfetung bes Charpentier und Cooper's Lebensbefchreibung bes Gottates. Wie mir aber ben Leftung bes Mato in Duth gewefen, babon ift bing mehr als einmal Benge gewesen, gefett auch, bag es mit wie ben Andlegeen ber Minfognomie bes Don bes gegangen, und der balbe Blato eine Bie dererinnerung meiner forratifchen birneefviuft ju fenn ichien. Diefe gang entgegengefeten Wirfungen auf mein eigen Gemuth und bas Urtheil ber Recensenten find wenigstens für mich Abubungen für die Energie ibres jureichenden Grundes fowohl bom Bent als Unwerth meiner Arbeiten, und bag felbis ge nicht vergeblich gemefen finb.

Ich bin einmal an Sartknoch verhaftet, und will alles thun, mein Bort ju halten An meinem Ramen oder Rinf ift nichts geleggen; aber Gewissens halber kann ichweber einem Berleger noch bem Publico zumutben, unverständliches Zeng zu lesen. Gott versteht mich, sagte, wo ich nicht irre, Sando Pansa; aber ich möchte mich doch auch venigstens verstehen, und mein Rachster. Bon den Zween (Kant und Berens) hat mich letzterer fast zu innig verstanden, wovon ich noch ein startes, schriftliches Document im Sanden zu haben glaube. Daß alle gleich viel verstehen sollen, ist unmöglich; aber doch jeder etwas und nach seinem Maß, das er selbst hat, und ich ihm weber geben kann noch mag.

Wenn Sie also, höchst jehrender Freund, sich wie Birgil an dem stercore Eunii nicht edeln noch grauen lassen, so halte ich Sie bem Worte, und kame es auf einen Versuch an. Daben Sie die socratischen Deutswärdigkeiten, so übersende ich Ihnen von jestem Abschnitt ein Berzeichnis der Drucksehler, Correcturen und Anmerkungen, die Sie sich die Mähe geben würden, in Ihr Exemplar tinzutragen oder damit zu vergleichen, und ich bate mir bloß eine kleine Note über jede Stelle aus, die Sie nicht verständen, um wenigstens mir selbst darüber Rechenschaft geben zu können. Daben Sie keine socrati-

fcon Denswirdigktiten — so ift bieß eine conditio wine quat non für mich. Denn kannich nicht vom Eprawsangen, so kommt es micht zu ben Aepfeln.

ben Cartes und Pobbes fcon Wochen lang vor mir Regen; weber: Zeit noch Luft.

Done : mathematifde Riguren : findet. feine mathematische Dethobe Statt ; und bas ift für mich eine mathematische Bahrbeit, gleich ber, bas iebe Grose fich felber gleich ift: and Borfern und Erfidrungen lift fich weber mehr noch meniaer berand bringen ... ald jeber barein fegen wiff ober gelegt hat. Die gange Gemif. beit ber Dathematif bangt von ber Ratur ihrer Sprache ab, bie Rothwenbigfeit aller Bemeife, bon ber poetifchen Licenz, metapho fice Puncte, Linien und Blacen qu benfen, die physich unmeglich find. Bas Demoffe nes actio, Engel Mimit, Battenr Rachabmung ber schonen Ratur neunt, ift für mich Sprace, das Organon and Criterion ber Bernunft, wie Poung fagt. hier liegt reine Bernumft und angleich ibre Eritif - und die ewigen Grangfreitigfeiten werben fo lange mabren, bis bie Oprache aufboren mit Beiffagungen und Erfenntnif.

Die gatige Fran Rriegerathin thut mir ju viel Chre, wenn fie mich eines B. Batriotis-

mus fibig halt. Es mat feine Engelzunge,, bie ich mit Bunfc fugelte, sondern ein nur rubiges Urbel voll tobtlichen Gifts, wie S. Jacob sagt: burch fe loben wir Gott ben Bater, und dunch fie fluchen wir den Menuschen nach dem Bilde Gottes gemacht.

360. An Frang Bachathian, Münfter.

Ronigsberg ben 22ten gebr, 1785.

Wein anderwählter, mein gewünschere Sohn, Das Liebesverhältniß Ihrer eigenen Wahl wird für mich immer interessanter und inniger, je mehr ich von Ihnen selbst lese. Sie haben sich nüe Verdienste eines Erstge-bornen erworden und mich erst in den Stand selet, ein Vater meiner Ainder zu sepn, aber diese und mich selbst in die Furcht einer desso größeren Berantwortung und in das fauste Joch einer desso gewissenhafteren Trene und ausmerksameren Gegentiebe.

Ihren fleinen Brief vom 7ten Janner habe ich am lesten erhalten und ben erften Monat des laufenden Jahres mit rechter Seelenfrende beschließen können, mit desto mehr Unrahe und angstlicher Ungeduld aber das mir angemeldete Schreiben erwartet, hanptsächlich für Ihre Gefundheit besorgt; gemäß Ihren eigenen, Labater's und Aleufer's Lin-

zeigen, hiernacht für Misverftandniffe, die menfchicher Borficht undermeiblich, oft Werfzeuge einer göttlichen Borfehung find und zu unferem Beften dienen muffen. Ein abntiches Stillschweigen aus Duffetdorf mit abntichen Beforgniffen.

Den ibten erbielt ich Antwort von Pacobi. ber Sie errathen bat und ben ich als Ihren Frennd voraussette. Ich murbe baburd erleichtert und ichrieb mit berfetben Don gurud. Um Igten in aller Rrube überfchickte mir mein biefiger Rreund Jacobi Ihre Ginlage. Ich freute mich febr , ben Abend borber meiner mittleren Sochter gur Gefellichaft Billen eingenommen gu baben und baber ju Saufe bleiben ju muffen, um fogleich antworten ju tonnen. Schrieb auch fluge in einem Zummel bon Beitschweinafeit und Rurze - amant alternae Camoenabm an einem barunterlanfenben nae --malo domestico weiter feinen Untheil, als baß ich meiner Saudmutter ben vollen gobn austahite, um ibre Magt aus bem Saufe jagen ju tonnen; bie Dagb war aus bem banfe, und ebe ich es mir verfah, fleht ein Gaft vor mir , ber hofmeifter aus Grabenthin , Dr. Scheffer, und bittet fic auf eine einzige Racht Derberge aus, bringt ein Baar Rarpfen und einen Dafen mit. Sein einziges Gefcaft mar Sonntags Morgens, einem unferer Minifter

feine Anfmartuna ale Candidatus Ministerii in maden und pracis Mittags fchiechterbinas mieber abunfahren. Sonntags Mordens aeht ein jeber feiner Bege, mit wiederholter 26rebe. bag unfer Mittag pracis um 11 Uhr fertig fenn , und er nicht einen einzigen Muernfeief von feinem erften Borfage abgebalten perden folite. Im Wege ju Jacobi, ber mich in Wittog gewiß vermuthet batte, werde ich bon einem Boten meines aiten Berlegers. gemefenen Potterie Directors, ietigen Uas piermallers, Schriftgießers und gandjunfers in Erntenan , auch Buchbruckers ju Marien. werber , Sru. Conter , angerufen , am mir in melben, buf fein herr in ber Stadt fen. den ich lange nicht gefeben , und nothig mit ibm ju fprechen hatte. Da ich aus eines alles unternehnrenden Mannes Munbe erfubr, bag er weren bed gefallenen tiefen Schwees biet bor Anter liegen muffe, eile ich and ber Schlofe firme, mo Scheffer auch ansprechen wollte, mit ber feften Entfcbließung, Diefem feine Mb. reife aus bem Ginn ju reben, und ihn noch eine Racht bis auf ben andern Morgen aufubalten. Meine unterwegs barüber gehaltenen Solitoquia maren alle verloren, und ich erfabr mit rechtem Berdruß, wie ich ju baufe fam. Dag er obngeachtet alles Burebens eine Riertelftunde anbor, obne etwas genoffen

ober mitdenommen zu baben .. mit einem vol nifchen Abichiebe, wie man man bier fact, auf einem einspannigen Schitten abaefabren war. Um meinem Berbruß guft ju machen, wußte ich fein ander Mittel als einen großen Brief an meinen Anaben, vielleicht ben leb ten, ben er bon mir erbatt, weil er in'ber Ditermoche in Sanfe fommet, aninfangen, für die morgende Boft Bu gutem Giad femen brep Freunde einer nach bem andern, mich einige Stunden gu gerftreuen , Rauter, ein Jude, und Brofeffor Rrans, ben ich lange nicht gefeben und ber ben Roof voll von Bebanfen uber bie Umtetrene batte , bem ich ein ander Motto: Thu beine Bflicht, mit ton fie micht, gur Amts = Rlugbeit entgegen feten muß Matth. XXIV. 45. ite.

Bergeben Sie es einem so handlichen absen Mann, daß er Sie an seinen Heerd und Küchensener vorsetzt. Auch hier find die Gobter, sagte der mir tiebe Hernstit benm Besind einiger Abgesandten. An dieser kleinen Bett hab' ich gang, und sie ist das einzige Obserdatonium, von dem ich die große zu beurtheitem im Stande bin, die ich nicht kenne, und sie die ich mich auch nicht schiede. Um Sie die ganze Perrlichseit meiner Schwäche sehen zu Inseinem Perzen, wie ein Hahn auf seinem

Berge, mich Ihrer endlichen Erffarung, von der mein Entschluß abhängen wird.

Alles zufällige ift zweydentig, und ben folden datis ift fein anderer Schluß möglich als
aut.aut — Ihre Rengierde einen Menschen
zu sehen, dem Sie Ihr Entbehrliches, wie
Sie es nennen, aufgeopfert, kann so groß
und so kark nicht sehn, als mein philosophis
sies Bedürfniß im physischen und metaphys
sichen Verstande — die Hand, durch welche
Gott mein Alles, das schon verlorne All
meiner hänslichen Gnüge, Ruhe und Frende
auf Einmal wieder hergestellt, durch ein,
weinen tiefen dunkeln Glauben und Unglanden entsprechendes Wunder und Zeichen —
diese hand wenigstens zu fühlen und zu drüs
den.

Ihre eigene Beforgnis wegen Ihrer Gesund beits Umstände, Lavater's Zengnis, Sie das imperemal kanm erkannt zu haben, und auch Aleuker's Wink in einem Brief vom 27. Not bember, den ich erst am Renjahrstage erhielt, über Ihre sehr geschmächte Leibeskräfte, machten mich eben so dringend, Ihnen zuvorzukomzum und alles von meiner Seite anzuwenden, mit keine Zeit zu versäumen. Auch hatte das idenstießende Oelmaaß meine halbverloschene Lampe in eine eben so unmäßige Glut, und weine Lebensgeister in solche Gäbrung gebracht zu

baß mir feine Mauer in boch ichien, einen Sprung au magen. Eine Gefundheitereife, meinen Derber noch einmal gu feben, feine Ramilie und Claudins von Verfon fennen gu und meine beiben Gotteffinder benn in meinem Baterlanbe, habe ich feine biefe Reife mar eine Mine, an ber ich Sab. re lang gegraben, und ben Gebanfen baran foon gang aufgegeben batte. Auf einmal erwachte biefer eingeschlafene Riefe. Beil bie Unternehmung einer fo weiten Reife, Die ich unbeholfener Mann, ber icon bren Anfalle bes Pobagra gebabt, aber bas vorige Sabr babon bericont geblieben bin, gern in Gefellicaft meines Sans Dicael thun mochte, Das ichwerfte son ienen beiden aut aut iff: fo thut mir eine fo alte Lieblings . Ibee wirf. liche Dienfte, und meine Ginbildungefraft pflugt gern mit biefem Ralbe auf ben außer-Ren Rothfall. Ohne ben diefen Gedanken einer Leichtfertigfeit mir bewußt, ober eben ein Oflabe meines Worts ju fenn - ift auch ben mir Ja, ja, und Rein ift nein, wie ben iebem ebrlichen Mann.

Ihr erster Brief war bloß für mich ein anffallendes Experiment electrischer Funken. Beis ich überhaupt ein wenig mittheilend bin und segen mein eigen Urtheil mißtranisch — so gab ich, mit Zurückaltung des meinigen,

meinen bertrauteften Brennben Ihren erfen Brief ju lefen, obne mich darüber ju munbern, daß fie weniger Untheil als ich felbit baran nehmen. Ihren zweiten Brief mußte ich, weil ich reinen Wein und offenen Sanbel liebe , bem Manne , ber all mein baares Bermögen in Sanden bat und ben ich zu meinem Unterbandier ben ber Bank brauchte der Ofleamutter meiner alteften Cochter auch ihrem leiblichen Bruder, doch ohne Inbalt der Bevlage, mittheilen. Der britte und alle folgende Briefe bleiben vor Jedermanns Angen berfegelt und verschloffen, und ich tigne mir felbige particularissime ju und privatissime. Dach ben zwen letten boffe ich und wunsche ich , daß Ihre Gesnudheit Sie nicht an der Ausführung Ihrer ichen in petto beschloffenen Reife hindern, fondern lettere vielleicht gur Beforderung ber erften gebeiblich und gefegnet fenn wirb.

Ich ftudire Ihre Briefe, wie Sie schreiben meine Blatter ftudirt zu haben. Sie schreiben mir Kathsel, geben mir aber auch zugleich den Aufschluß zu den meisten. Ich erwarte das übrige von Ihrem Hauptbriefe, in deffen Gange ich ungeachtet meiner Ungedub ungern sidren möchte.

Aue Ihre Urtheile über Menfchen und Sachen find feine Rathfel fur mich, fondern

baß mir feine Mauer in boch fcbien, einen Sprung au magen. Eine Gefundheitereife, meinen berber noch einmal zu feben Ramilie und Claudins von Verfon fennen gu und meine beiben Gottesfinder benn in meinem Baterlande, babe ich feine biefe Reife mar eine Mine, an ber ich Sabre lang gegraben, und ben Gedanten baran icon gant aufgegeben batte. Auf einmal erwachte diefer eingeschlafene Riefe. Weil bie Unternehmung einer fo weiten Reife, bie ich unbeholfener Mann, ber icon bren Anfalle bes Pobagra gehabt, aber bas vorige Sabr babon bericont geblieben bin, gern in Gefellicaft meines Sans Dichael thun mochte, das ichwerfte son jenen beiden aut aut iff: fo thut mir eine fo alte Lieblings . Ibee wirf. liche Dienfte, und meine Ginbilbungefraft offiat gern mit biefem Ralbe auf ben außer-Ren Rothfall. Done ben diefen Gedanfen einer Leichtfertigfeit mir bewußt, oder eben ein Stlave meines Worts zu fenn - ift and ben mir Sa, ja, und Rein ift nein, wie ben iebem ehrlichen Mann.

Ihr erfter Brief war bloß für mich ein auffallendes Experiment electrischer Funten. Beil ich überhaupt ein wenig mittheilend bin und segen mein eigen Urtheil mistranisch — so gab ich, mit Zurüchaltung bes meinigen,

meinen bertrauteffen Brennben Ihren erfen Brief ju lefen, obne mich baruber ju wunbern, daß fie weniger Antheil als ich felbft daran nehmen. Ihren zweiten Brief mußte ich, weil ich reinen Bein und offenen Sanbel liebe , bem Manne , ber all mein baares Bermogen in Banden bat und ben ich zu meinem Unterbandier ber ber Bant brauchte der Pflegmutter meiner alteften Cochter auch ihrem leiblichen Bruber, boch obne Inbalt ber Bevlage, mittheilen. Der britte und alle folgende Briefe bleiben por Redermanne Ungen verflegelt und verschloffen, und ich eigne mir felbige particularissime ju und privatissime. Rach ben zwen letten boffe ich und muniche ich, bag Ihre Gesnudheit Sie nicht an der Ausführung Ihrer ichen in petto beschloffenen Reife hindern, soudern lettere vielleicht jur Beforderung der erften gebeiblich und gesegnet fenn wieb.

Ich studire Ihre Briefe, wie Sie schreiben meine Blatter studirt zu haben. Sie schreiben mir Kathsel, geben mir aber auch zugleich den Aufschluß zu den meisten. Ich erwarte das übrige von Ihrem Dauptbriefe, in dessen Gange ich ungeachtet meiner Ungeduld ungern sidren möchte.

Mue Ihre Urtheile über Menfchen und Sachen find feine Rathfel fur mich, fondern

Beweise unserer harmoniae praestabilitae. Der Anoten liegt immer in dem, was Sie von sich selbst sagen, du liegt immer etwas paradopes in thesi für mich; ich vermuthe aber, daß es Ihnen mit meinen ewigen Ansithefen nicht besser geht.

Die gelehrten Alatscherenen können Ihnen nicht ein so großer Granel senn als mir selbst, besonders so bald ein dritter darein verwickle wird. Meiner selbst wegen bin ich ziemlich gleichgultig, auch wohl leichtstunig bis zum Muthwillen eines Alcibiades.

Es fehlt mir an einem natürlichen Ansgenmaaß zu einem Operations. Pian, besten Arbeit ich mit zufriedenem Dank von Ihnen erwarte. Alle meine Gedanken concentriren sich bald auf einen einzigen Fleck, und diversiten eben so natürlich ins weite Feld. Mein Geschmack an theologisch = politischen Phanomenen und die idiospukratische Affociation meisner Iveen hat manche erloschene Griffen in mir wieder aufgeweckt, zu denen meine alte Liebe verrostet schien. Mein Patriotismus ist aus eben so viel Liebe als Haß meines Vaterlandes zusammengesest. Mancher aristophanische Schlucken, mancher engastrimpthische Odem ängstigt mich.

## Bon Berber.

Beimar ben 28ten gebr. 1785.

Liebster Freund und Gevatter, Ihr lang erwarteter Brief tam mir fehr erfreulich , und fiebenfach erfreutis der, ba er fo gute Radrichten enthielt, von benen ich swar sum Boraus burch Trabition etwas mußte, aber boch schwieg, theils weil es mir geheim anvertraut fenn follte, theils weil ich billig von Ihnen bas erfte Bort boren wollte. 3ch erklarte mir inbeffen auch bieraus, und aus ber freudigen Befturgung, in ber Gie fenn wurben , Ihr langes Stillfdweigen. Run, Gott bat alles mohl gemacht; und wenn ich bie Berkettung ber Umffande betrachte, wie Bucholz barauf tommen mußte, so wird mir ber Kinger ber Provibens noch fichtbas rer, bie Welten zusammenfpinnt, und aus ihnen Thau ber Erquidung regnet. Wie wir uns icon ben ber erten Radricht bierüber gefreut baben, bebarf teiner Borte, da wir, wiewohl auf eine so unkräftige Beife, in ber Stille all Ihr Leiben mitfuhlten, und bie Laft, die Sie trugen, ben jebem Gebanken an Sie mir aufs Herz fiel. Run nochmals, Gott hat alles wohl gemacht. Es ift mir feit biefer Beit fo leicht ums Berg, ba ich auch rings um mich febe, wie Gott über unb gegen Menfchen - Erwartung Alles fchickt und wendet. Es tommen Beiten ber Erquidung, wann und woher fie niemand weiß; taffet uns ihm alfo trauen und glauben.

hamann's Schriften. VII. Ih. 15

Abre Luft au reifen freut mich, als ob ich mit Ib. nen reifete; bie Freude, Sie gu feben, wird auch mir neue Jugend geben. D wie viel ift gefchehen und über. Manben, feitbem wir uns nicht gefeben haben! Aber, liebfter D., mit Ihnen nach Duffelborf ober Munfter. wie mir Jacobi bieroglyphifch anbeutet, gu reifen, ift mir unmöglich. Richten Sie fich alfo mit Ihrer Reife fo ein, bas wir uns hier feben. Die Urfache meiner Richt. Mitreife ift ebehaft; weil ich namlich mit meiner Frau und einigen Kinbern burchaus ins Carlsbab muß, und biefe Reife weber aufgefchoben noch erfest merben fann ; obaleich ber aute Jacobi bagu allerlen Projecte erfonnen bat. Bir tonnen uns auch hier ftiller mit einanber freuen und gusammenleben. Eroffnen Gie mir alfo aus ben Schägen Ihres Bergens etwas weiteres von ihrem Buge, fobalb Gie tonnen, und ich werbe mich barnach einrichten.

tinser gewesener Kammerherr v. Seedenborf (der einige meiner Bollslieder componirt hat,) ist vorige Woche als Preussischer Gesandter im Reich, von Berlin zurückgekommen. Er hat mit Mendelssohn gesprochen, der auf die Fortsehung der Ideen sehr begierig ist, und ihn darüber ausfragen wollen, wohin die Sache laufen werde. "Er fürchtet, er fürchtet, daß Schwärmeren dahinter stede, und daß ich am Ende ein Rämmen aussteden werde, das, wie er gesagt, nicht für und ist." Er hat gemennt, alle Christen sepen Schwärmer;

ich glaube, weil ihm ber Pfeil Ihres Solgatha noch swifden Kell und Pleisch figen mag. Es ist sonderbar, daß die Metaphy siter, wie Ihr Rant, auch in der Ses schickte keine Seschichte wollen und sie mit dreister Stirn so gut als aus der Welt leugnen. Ich will Feuer und holz zusammentragen, die historische Flamme recht groß zu machen, wenn es auch abermals, wie die Urkunde, der Scheiterhausen meines philosophischen Gerüchts seyn sollte. Laß sie in ihrem kalten, leeren Eis-himmel speculiren!

361. An Frang Bucholg gu Bunfter.

Ronigsberg ben oten Marg 1785. Auf bem Bette.

Mein anderwählter, mein gewünschter Sohn, Ihren lieben Brief vom 17ten habe ich ben 5ten b. M. erhalten und ein Paar Stunden vorher einen von unserem Jacobi aus Duffeldorf, worin er mir meldet, daß Sie "ihm auch geschrieben, sich als den Mann betannt, aber zugleich gebeten, die Fürstin darüber in Zweifel zu lassen." Der kurze Brief ist nur ein Umschlag zur Mittheilung der Abschrift eines desto größeren und längeren, den die Fürstin an ihn über mich und mich allein geschrieben. In was für ganz natürliche Berelegenheiten ich durch den zuvorkommenden Eisenheiten ich durch den zuvorkommenden

fer unfers S. mich zu feben, und bie berunterlaffung ber gurftin ju meinem Gefcmad. Rechtfertigung beffelben, jegigen Buniden und Bedurfniffen - gefett werde, fonnen Sie nd leicht borfiellen, ba ich nichts in und an mir finde, das folde gunftige Borurtheile beantworten tonnte. Gie baben mir in Ihrem letten Schreiben auch ben Eroft entiogen, an Ihren Sauptbrief gebacht gu baben, ju bem Sie mir in jedem Ihrer vorigen Briefe Doffnung gegeben. Gott lob, bag Ihre Rrant, beit ohne Schmerzen ift! Borigen Sonntag Laetare erbielt ich einen Brief von meinem D. Lindner aus Salle. Er benft nicht an feine Abreise, wohl aber an eine Lustreise jur Offermeffe. Bas ich an eben bem Conntage über Matth. XIX. gebacht babe, muß ich 96. nen mittheilen. 3ch babe auch bisweilen noch einen boberen Sinn gesucht, balte aber jest ben nachsten fur ben bochften ober boch genug.

Der herr verwies seine Versucher auf die Genesin und den Ursprung des Shestandes — Die Jünger machten daraus einen Schluß, der auf einer andern Seite jener Urkunde widersprach. Dort hieß es: Es ist nicht gut, daß der Wensch allein sen — Die Jünger schloßen: es ist also nicht gut, ehelich zu rden. — Allerdings, nicht gut für Verschnit. Diese Wahrheit ist einleuchtend. Es

giebt aber bren Urten von Berfchnittenen. Sinige-merben icon aus Mutterleib unvermo. gend geboren - wie es blind geborne giebt, und dergleichen find wohl die feltenften. bere merben von Menfchen verfchnitten. geschab wohl nicht im judischen gande, aber befto mehr im gangen Orient, wo eine folde Berftummelung augleich zu großen Ehren . und Sofkellen qualificirte, die fur ein foldes Dofer icablos bielten. Die britte Urt find biejenigen, melde fich felbft verschnitten baben um des himmelreichs willen. Obngeachtet Jefaias LVI. 3-5 icon von ber Glucfelige feit folder evangelisch - verschnittenen geweisfaat batte, mußte boch bas Selbftverschneiden um bes himmelreiches willen ein Wort fenn, meldes fein jubifder Ropf noch jubifder Befomad zu faffen im Stande war. Sein rechtes Auge ausreißen, feine rechte Sand ober Ruß abhauen, fonnte nicht fo bart in ihren Obren fenn, weil ihnen, meines Wiffens, nicht einmal bie Berftummelung ber Thiere erlaubt ift, und fruchtbare Chen mit rechter Giferfucht bon ihnen geschätt murben. Dem Apostel Paulus murbe es gegeben, biefes Bort feines herrn eigentlich ju faffen und ber Gemeine zu Rorinth t. VII mitzutheilen: Es ift bem Menfchen gut, baß er fein Beib berühre - und dieß gange Rapitel ift ein Commentarius voller bibactifchen

Beisbeit über ben Sprud Christi. Sich felbft verschneiben, erflart Baulus: wenn fich jemand feft pornimmt, weil er ungezwungen ift und feinen freven Billen bat, und es in feinem Derzen befdleußt, feine Aungfraufdaft fo bleiben zu laffen. Bie Dofes ben Scheiber brief einführte um der Inden Bergens. bartiafeit willen, fo rieth Daulus jum Colibat an, burch fein eigen Bepfviel und Grunde um ber bamaligen Roth willen. Bu mas für abidenlichen Graueln und Digbrauchen bat aber Die Beiligfeit des ebelofen Lebens Unlag gegeben, und ju was fur einem boben Ide al unfere mit Chrifto in Gott verborgenen & bens bat eben berfelbe Apostel ben Chestand aufgerichtet!

Nach biefer Stellung ber Begriffe finde ich in der Antwort Jesu eine folche Einheit, Boll-ftändigkeit, Bundigkeit, einen so leichten llebergang oder vielmehr Schwung vom Natürlichen aufs Geistliche, ein solch genaues, barmonisches Verhältniß sowohl zu dem, was schon in einem alten Propheten geschrieben fland, als zu dem, was von dem jungsten Apostel noch geschrieben werden sollte, daß ich keine Neugierde nach einem höheren Sinn mehr brauche. Denn damals war es weder Zeit zu fasten, weil der Bräutigam bep den Jungern war,

noch weniger an Berschneibung zu benten, als mit einem : capiat qui capiat!

Ich weiß nicht, in wie welt biefes Sie besfriedigen wird. Diefe Stelle hat immer meisne Aufmerksamkeit auf fich gezogen. Meine Darftellung entspricht nicht einmal recht meisnen eigenen Eindrücken; wie ben Ihrigen, winschte ich zu wissen.

Den 1oten.

Ich murbe, geftern von Besuchen und gulett burch einen unerwarteten Brief aus Beimar unterbrochen, ber auf meine Lebensgei. fter, nach einem bon allen fieberbaften Unmandelungen und Rrampfen faft gang frenen Sa. ge, und auf meine Nachtrube ein wenig Ein. griff gethan. Mit meiner Befferung geht es Gottlob Berg auf, hoffe mit bem Enbe ber Boche aufzufteben, babe mich bisher auf Dabergrube und Rummelfuppe eingeschrantt, feit imen Tagen wieder Brod ju effen angefangen. herber und feine murdige Fran bezeugen mir beibe ibre Mitfreube fo berglich, fo innig, als wenn fie ihnen felbft wiberfahren mare, und find dadurch in ihrer eigenen Lage fo auf. gerichtet, fo geftarft, fo erleichtert, baß ich durd unfer fompathetisches Wechselgefühl un= gemein gerührt worden bin.

Eine Leidenschaft, ber Sie, mein ausermablter, mein gewunschter Sohn! ben Rrieg aufündigen möchten, so menschlich, so philoso phisch sie auch ift, hat auch vielleicht in mich gewirkt — und noch eine Leidenschaft kindischer, weibischer Seelen — Ungeduld!

Ich mochte vor Ungeduld und Reugierde mit Ihnen felbst einen Krieg anfangen über die Anblegung Ihrer eigenen Worte. Ihr Kopf und herz sind mir gleich ben Reihen zu Mahanain.

Ich halte mich mit Eroft und Zubersicht und freudigem Muthe an den Mann, an den Sie mich wegen meiner abzulegenden Rechnung und Dankbarkeit weisen. Er lasse Sie die Seligkeit des Gebens, nach einem seiner von Paulo aufbewahrten Sprüche, nicht nur reichlich, sondern auch lauter und unbetrübt schmecken und lange genießen

Gott fegne Sie mit ben Zeichen und Wundern Seiner Liebe, wie er burch Sie an mich gedacht und bas heer schwarzer, angstender, fressender Sorgen mit einem Reihen suber, leichter, heiterer, unterhaltender Sorgen abgelost hat!

— non ego perfidum
 Dixi sacramentum; ibimus, ibimus
 Utcumque praecedes supremum
 Carpere iter comites parati.

362, In Bifette Reinette Samann.

Ronigsberg ben 19ten Darg. 1785.

Mein gutes, ftilles, fittfames Balm . Sonn. taas = Rind , Das warft bu mir ben beinem lettem Befuche, und feit bemfelben babe ich während meiner gangen Rrantheit unter biefem langen Titel an bich gebacht. Sabe ge= ftern und beute ein wenig aufzusteben versucht in ber hoffnung, bag es morgen beffer bamit geben wirb. Sat bie gnabige Baroneffe nichts dawider, und giebt bir Erlaubnif, und haft du felbit Luft, fo wird es uns allen lieb fenn, bich morgen ben und ju feben. Sen aber fo aut und bring mir bein Schreibbuch , aur Brobe deiner Aufmertfamteit, mit; auch bitte bie einige Muficalien fur unfer neulich gestimmtes Clavier and. Rannft bu ju Sug fommen, bee fto beffer ; mo nicht, fo wird eine Miethfut iche beforgt werden. Meine ehrerbietige Empfehlung an die gnadige Baroneffe, nebft meis nen beffen Bunfchen und Gruben fowohl an die alte Mamfell, ale an alle biejenigen. welche bu bas Glud genießeft, ju beinen Areundinnen und Gefpielinnen zu baben. Gott feane bich, meine liebe altefte Tochter, und fchente bir ein geborfames, williges Berg jur Rachfolge alles Guten , und jum balbigen Borbitde und Muffer beiner jangeren Schweffern, bie dich nebst ber Mutter herzlich grußen.

363. In herber.

Ronigsberg ben 28ten Marg, Oftermontag, 1785.

Er ift mabrhaftig auferftanben!

Run, mein berzendlieber alter gandemann, Gebatter und Kreund, Ich erbielt Ihren erfreuliden Brief am gten b. DR. auf dem Bette. Um letten Sebrnar befiel mich ein farfes Kluß - und Magenfieber, das mich diefen gansen Monat beitlagerig gehalten bat und von bem ich mich noch nicht recht erbolen fann. Dain ift mein Gemuth boll hypochondrifcher Unrube und Gabrung. Unterdeffen in der Rerne ein Uebermaß großmuthiger Freundschaft, obne all mein Berdienft und Burdigfeit, mich bennahe erflickt und unterdrückt, fuhle ich in ber Rabe um mich ber ein mir ebenfo empfind. liches llebergewicht von genommenem und gegebenen Mergerniß, Edel und Ueberbruß, bas ich in diesem Wiberspruche von Lauschungen faft an mir felbst verjage. Das tlugfte und ficherfte, was ich hieben thun fann, ift Gebulb, nicht Rennen und Laufen ins Gelag hinein und fur bie lange Beile, (wie ich mir einbilde, mich burch einen angeffrengten tra.

benden Sang, son dem mir der Kopf raucht, des Schwindels entschlagen zu mussen) sondern Standhaftigkeit, die Wege der Vorsehung und entscheidende Umstände ihres Wohlgefallens ruhig abzuwarten. Wie manchem der liebe Sabbath länger wird als die Woche, so ist das Stillsten, Schweigen, sich enthalten, vielleicht eine schwerere Lection und saurere Urbeit als das ewige Wirfen, Schaffen und Schwaßen — die einzige Theorie von der Ruhe Gottes vielleicht ein köflicheres En als die zahlreichen ausgebrüteten Theogonieen.

Ich babe Stabre lang wie ein Maulmurf baran gearbeitet, eine Reife ju meiner Gefundheit und Erholung unternehmen ju fonnen, und um Sie noch einmal zu feben. ich alle hoffnung bagu icon aufgegeben batte und mich bem traurigen Schickfal unterwarf. bier zu vermodern, murbe diefer bepnabe erloschene Runfe wie durch einen Wetterfral wieder aufgewecht und angegundet. Bu ber ebenso naturlichen Sehnsucht, meinen unbefannten Wohltbater fennen zu lernen, fam eis ne angfliche Beforanis, bas feine schwache Befundheit ibm feine fo weite Reife erlauben wurde, und meine Ungeduld, Diefer Ungemach. lichfeit auborzufommen. Eben fo zufällig fing fich bier ber fur mich fo intereffante und innige Briefwechsel mit unferm Jacobi an, wegen Leffina's und Mendelssobn's, und der Nachbari. icaft feiner Lage, und alles ubrige, bas Sie auch icon wiffen. Bas die fürftliche Epifode betrifft; babe ich nunmehr alles mir nothie ge Licht burd unfern Rreund erhalten. Unfebung ber Sauptverfon aber marte noch immer auf eine nabere Erflarung gur Ausfunft, bin noch bis auf diefe Stunde um feinen einzigen Gran fluger, und besto beforater, den großmutbigen Mann'eben fo viel Berlegenheiten ausgesett ju baben, wie er mich. Binfe einzutreiben und auszugeben , baranf verftebe ich mich noch; aber als ein finger Sansbalter ein Capital an vermalten, Acher unterzuhringen, und wie ein frommer und getreuer Anecht bamit ju muchern, babon verftebe ich nichts, und werde es faum in meinem Leben lernen. -

Deute vor brey Monaten brachte ich meine alteste Tochter zu meiner altesten Freundin,
ber Baronesse von Bonbeli, gegen bas Sutachten meiner beiben Freunde, hippel und
Schessner, welche den Aufwand für überstüffig
und zu start hielten. Mein gewagter Versuch
thut mir aber nicht leid; sondern ich sehe mit
Freuden den Trieb dieses Mädchens, sich zu
bilden und bilden zu lassen. Sie ist die neunte in einer ausgesuchten Gesellschaft abelicher
und bürgerlicher Mädchen, und die beiden

Tanten (wie fich die Baronesse und ihre Freundin, ein Fraulein von Morstein, welche zu der kleinen Gemeinde der Socinianer gehört, aber sich hier zur reformirten Rirche halt, von ihren Kindern nennen lassen,) Muster ihres Geschlechts, durch Lectur, Einsichten, Talente, und noch mehr durch Erfahrungen des Kreuzes und die guldene Praxis gebildet vom Grund aus zum täglichen Wachsthum im Suten und Wohlthun.

Daß ich den Wohlthater meiner Rinder,
— benn ich rechne mich selbst nicht mehr, und
wenn sie wachsen, will ich gern abnehmen —
bon Grund der Seele zu schauen wünsche,
können Sie leicht erachten. Aber, Er hat's
angesangen, und nicht ich; ihm will ich auch
die Waßregeln, Weg und Bahn des Ausganges anheimstellen. Ich werde keinen Augenblick versäumen, Ihre theilnehmende Freundschaft zu befriedigen, sobalb ich nur selbst
so viel Licht habe, nm meine eigenen Schritte unterscheiben zu können. Ich wünsche Sie
nicht anders als in Ihrer Probsten zu sehen
und uns einander da ganz zu genießen.

del, hat aus Berlin einen Einfall des Mendelssohn mitgebracht, den ich nicht von ihm felbst, ungeachtet er mich schon einigemale besucht hat, sondern erst diese Woche durch die britte Sand etfabren. Menbeldfobn foll feine Berlegenheit swifden bem Prediger bes inreichenden Grundes (Soulz) und bem in ber Buffe, mit ber lage eines Chemannes pergleichen, ber bon feiner Rrau wegen Impotent, und feiner Dagd wegen Schwangerung angeflagt wird, und beiben genothigt ift Recht en geben. Wenn mir ber Ropf aufgeranmter mare, fo ließe fich aus diefer Sage etwas uber ben brenfachen Gefichtenunct ber ventis lirten Rragen , und ebenfo verfcbiebenen Stand. punct ber baben intereffirten Odriftsteller berausbringen. Abet ohne nabere Beranlaffung wird es wohl auch hier fur mich am beffen fenn: manum de tabula! Sonft babe meiter nichte von meinem Scheblimini gebort, bem es immerbin wie bem Beigenforn im Evangelio geben moge!

Mit dem herzlichsten Dank für den inntgen Antheil, den Sie an meiner Antorschaft
nehmen, bleibt es ben dem jüngsten Titel,
bis mir ein besterer einfallen wird. Das provinzielle gehört wie das individuelle zum Charafter meines barocken Geschmacks, den ich
wohl nicht zu verleugnen jemals im Stande
seyn werde. Wird die ganze Sammlung,
salls sie zu Stande kommt, nicht wirklich aus
lanter Diminutiven bestehen? aus Moos, das
an der Wand wächst?

Bas fagen Sie aber zu Leffing's theologifdem Rachlaß? Es ift Schabe um einige Stude, baß fie nicht gang find. Manches ift mobl nicht ber Rebe werth. Ich hatte mich eben an bem Barafiten und Compilator S ..... & übel und meh gelesen, fand baber besto mebr Mart, Saft und Rraft an einem Manne, ber felbit gebacht, und bem es ein Ernft gewefen , eine neue Babn an brechen. Unterbeffen ift es boch fonberbar, baß ber Genius unferes seculi fvornstreichs fich in bas Babstbum wieder flurit, befonders dadurch, daß man dem Volle die Bibel durch alle mbaliche Sophiste. reven ju verleiben und aus den Sanben ju fpielen fucht.

Run, mehr kann ich nicht schreiben, alter, lieber Freund, mit meinem matten Ropf. Bas an Ofterfreuden gefehlt, ersetze Gott besto reichlicher durch Pfingstgaben, Ihrem dießsährigen Motto und Text zufolze — durch ein reines Herz, einen neuen, gewissen und frendigen Geist. Wenn es noch reine Freuden hienieden giebt, so haben sie wenigstens mit den irdischen, schmutzigen Metallen nichts zu schaffen. Erwerben, Haben, Erhalten, Answenden und recht Brauchen sind mit solchen Martha-Sorgen und Mühen, Verfolgungen, Bersuchungen und Zerstreuungen, und ich möchte fast sagen, Ansechtungen zur Rechten und

Pinten verbunden, bag ich mit ebenso viel le bendiger Ueberzeugung, als fonft bunfler Abn. buna andrufen fann : Selig find bie Urmen! Dir if bor ben Tanfcbungen ber Rabe unb Rerne fo. angft , baf Sie vielleicht , aufatt bes aufriebenen gludlichen Freundes, ben Sie erwarten, auch nichts anderes als einen Vultejum Menam — scabrum intonsumque und irrenden Ritter trauriger Geftalt an mir finden werden. — Doch ber himmel wird Ach von felbft wieder aufflaren, und afte Schwarze Gewölfe ins Rlare und Liquide und Beitere bringen. Der und giebt leben und Geblut, wird auch bes Lebens Mangel aus fullen . und bom Seufzen und Gefdren unferer langen Beile erreicht, und beiben in feiner Beit geben, mas uns boch erfreut und ibm gur Chre gereicht.

364. An Frang Buchole gu Dunfter.

Ronigsberg ben 4ten April 1785.

Mein auserwählter, mein gewünschter Gohn, wie die Mutter bes Königs kamuel, halt sich meine Muse an dieses von Ihnen selbst mir gegebene Verhältniß, welches je langer je mehr meinem herzen Genüge thut, wenn gleich dieses Gerathe eines thörichten hirten bisweilen meinem eigenen Urtheil und Ge-

Geschmad anköbig vorkeitunt. Die Berdats nife der Ratur find init inniger und verftandlicher, als die gesellschaftlichen, und ich weiß fein natürlicheres, welches dem ganzen Spfirik meiner Empfindung und Sympachte so ganz angemeffen ware, als bassenige, welches fich auf Ihren eigenen Einfall bezieht, den'ich lieber Eingebung nennen möchte.

Borgeften erhielt ich Ihre etwartete Buforift bom 18ten v. D. Die eingefchloffene Silbonette war bas erfte, wird mir entaenenfiel und meine Aufmertfamteit auf fich jog. Bie Sie allen meinen Bunichen auvorfommen and felbige errathen tonnen! bachte ich ober eief ich aus. Go febr mich ber Ropf interef firte und mich fur fic einnahm, fand ich both ben affem meinem Mangel eines phyfiognomifden und aberbaupt irgent eines Aunft Sin. ned einen Miberfreuch in mir, Ihren Schastenrif darin ju erfennen. 3d eilte baber ju Ihrem Briefe jum Unfichluffe. Meine bovocondrifce Einbildungefraft fand fo mande abulice Buge mit ihrem ungludlichen Freunde - und mit wie viel getaufcher Sebufnot ich wie ein anderer Diegenes einen Menfchen wer vielmehr einen Rachften gefucht, bemitt mich gant anbertranen und auf beffen beratide Un und Aufnahme ich mich verlaffen fans te, und der eben bie Beigung batte, Experihamann's Schriften VII. Th.

mente mit mir zu merben erweiche iche fo sit aleich einem Arste, der fich nicht feffift gu melfen weiß, mit jebem ber mir in ben Burf fam, verfuchte, indem ich, bisf die Erfahrung meines eigenen Elends anzwenden und mib antheilen fuchte. Dit eben ber Babrbeit, mo mit Sch Ot Daulns eine ungeitige Geburt nannte, fab ich mich felbft als eine große Bim delpunde an, die noch immer auf ein, ich meiß felbft nicht was für ein , Bunber feiner Entwicklung, Andbilbung und lebenermedenbet Liebe feines Angemalion ohne Soffnung gehofft Sollten Sie ber Jungling fenn, ben Gott bo au andgeruftet, mich alten verfleinerten Co crates - Wenigstens wollen wir und ben un-Lerer leiblichen und perfonlichen Aufammen funft weber beucheln noch ichmeicheln. fonbern Babrbeit foll unfere Rrenbeit ober bie Red de bes Eigenthums untereinanber entfcheiben.

365. Un Berber.

Ronigabers ben 14ten April 1786.

Berglich geliebtester Freund, Santnech ift vorigen Frentag angekommen. Bon ben sier Gremplarien ber Grundlegung ber Meraphist ver Sitten, die an demfelben Tage and Salle für ben Berfasser angekommen find, hat hippel eines erhalten. Sonutags frühe, da eben

Hartinoch ben mir war, befam ich biefes jum Durchiefen, womit ich auch in einigen Stunden fertig wurde. — Sie können fich leicht vorftellen, wie? Statt der reinen Bernunft ift bier von einem andern hirngespinft und Idal die Rede: vom guten Willen. Daß Rant einer unferer scharffinnigsten Köpfe ift, muß ihm auch sein Feind einraumen, aber leiber ift dieser Scharffinn sein boler Damon, fact wie Lessing's seiner; denn eine neue Scholassis und ein neues Papsichum sind die beiden Midas. Obren unseres herrschenden soanligh freue mich auf den zweiten Theil ihrer Ibeen. —

366. Un ben Rriegsrath Scheffner.

Ronigsberg ben 22ten April 1785.

Ich habe am vorigen Bußtage meinen Rirchgang gehalten und ben erften Besuch in der Stadt ben hrn. Ar. Rath hippel abgelegt und ben hrn. Prof. Kant. Benm erften mein Gelübde, wie St. Johannes weder zu effen noch zu trinken, leider weidlich gebrochen, und vom letten — wo nicht ohne all mein Berdienst und Würdigkeit, doch wider und über alle Erwartung — mit einem noch für kein Geld seilen Eremplar seiner Grundlegung der Metaphpsif der Sitten beehrt und erfrent worden.

Die bred Briefe von meinem Sill legt ich versprochenermaßen ben, mit Mangeln, die den Mantel ber driftlichen Liebe nothig baben.

here Nicolai hat mir gestern die Ankunft feines fünften Theiles angemeldet. Mach' End' vo herr, mach' Ende, fonnte man auch hier mit der alten driftlichen Rirche singen, — benn ich zweise, daß das Lied ins neue Gefangbud aufgenommen fenn wird.

Mein Rreund in Duffelborf bat ben gangen Borfall mit ber Rurftin Galligin mir ins Reine und Rlare gebracht, daß die gange Sade für mich abgemacht ift. Aber in der gro Ben Begebenheit bin ich noch vollig im Dunfeln und nicht einen Schritt weiter. fen fehlt es gar nicht; nichts als Episoden, bie meine Reugierde und Bewunderung und Reigung meiner gangen Seele aufs booke Alles fommt auf einen Samtbrief treiben. an, bon deffen Fortgang er faft in ieder 3w fcbrift Melbung thut. Er macht gegenwärtig eine Reife, wenn Witterung und Beg nicht felbige verzögert - und biefe wird enticheiben ob er bieber fommt, ober ich ben r. Jul. ju Frankfurt an der Oder fenn foll; wie Sie leicht erachten fonnen, - zur Befellichaft und Bedienung für einen alten unbeholfenen Mann - in Begleitung meines jungen Ruchfes, ber fo viel locher bat, daß er um 5 libr aufftebt,

mehrentheils vor meinem Auffiehen ausgeht, bloß Mittag halt und fich gleich wieder: bis 7 Uhr Abend unsichthar nracht, dann schläfrig und mude zu Bette eitt. Wir haben Macbeth angefangen; den Dechant von Killerine veresteht er, und liest, das Stottern ausgenommen, erträglich, ohne es die ganze Zeit über getrieben noch einen Anfang von einiger Bezierieben noch einen Anfang von einiger Bezierintung hier gemacht zu haben unter einem Bagabunden, der sich für einen Professor Toupet aus Barschan ausgab.

367. Xn Berber.

Ronigeberg ben gten Dai' 1785.

Alter, liebster Freund, Landsmann und Gevatter, Um alles in der Welt willen bes schwöre ich Sie, nicht die geringste Erwartung meiner zu haben. Es ware unverantwortsich, wenn Sie die geringste Rücksicht auf meine blinden molimina zu reisen nehmen wollten, zum geringsten Nachtheile so wesentlicher Pflichten, als Gesundheit und Geschäfte und ausgemacht, ob ich reise, ob ich Erlaubnis dazu, und besonders, aus dem Laude zu gehen, erhalte. Erstere Erlaubnis hängt lediglich von der Gen. Administration, lestere unmittelbar vom Rönige ab. Bas Anderen so leicht fällt, ist für

wich mit Schwierigkeiten verbunden, die theils von meiner Phantaste, theils von meinem besondern Schiffale abhängen — und beide von Aleinigkeiten, welche niemand zu sehen noch zu fühlen im Stande ist. — Aus Mangel beforere Einsichten und Mittel, muß ich mich an einen etwas türkischen Slauben, so zut ich kann, sesthalten. Son ich kommen, so kut ich kann, sesthalten. Son ich kommen, so keinen Maßregeln im Schoß des Hafens; und in die ser Voraussezung biete ich der ganzen Katodamonologie Troß.

Unterbeffen ift es mir lieb, daß Sie mir genan Ihre ganze Lage und den bequemften Beitpunct bestimmen. Wird etwas aus meiner Reife, so melde ich es Ihnen, und an welschem Tage des lieben Augusts ich eintreffen werde, um nichts als Sie und ihr Pans ju genießen.

Ich habe Ihre Joeen feitbem zweymal gebeten, aber felbige nicht zu Hause gehabt, mu fie mit der Recension der Aug. Litt. Zeitung bergleichen zu können. Kant hat mich durch Erkenntlichkeit für meinen Sohn gesessell, um eben wie Sie jedes Misverhaltnis zu der meiden. Den alten Adam seiner Antorschaft ben Seite gesetz, ist er wirklich ein dienstser, und im Erunde gut und edel gesinnter Mann von Talenten und

Berbienfen. In Ihren Ibeen find mando Stellen, die auf ibn und fein Suffem wie Pfeile, gerichtet ju: fevn scheinen, johne baß Sie an ibn gebacht haben mogens und ich bermutbe ebento. daß in feiner Mecenfion mane des nicht fo arg gemennt gewesen fenn mage als es vielleicht von Ihnen, gebeutet wird, Jag id made, taglich in meinen banfe ble: Erfahrute, baß :man aus, twey Gefichtspuncten i fich immer einander widerfprechen muß, und nies mals einig merden fann, und daß es unmbas uch ift, biefe Gefichtspuncte ju wechseln ohne fich die größte Gewalt anzuthun. Unfer Wif fen ift Studwerf; biefe große Wahrheis if fein Dogmatifer im Stande recht in fublen, wenn et frine Rolle, und noch bagu gut witten foll; und burch einen unvermeistichen Eirfel der reinen Bernunft wird die Steufis kibst 1um Doema. - -

368. An ben Kriegerath Scheffner.

Sonigsberg ben 12ten Dai 1785,

Bergeben Sie, höchstauchrender Freund, daß ich fo spat antworte und so wenig von meinen alten Bersprechungen und Schulden abstragen kann. Die kalte Witterung hat auf weine ganze animalische Deconomie so viel Einstal, daß ich zu allem unfähig bin, und mein

Semath the bound - und miruhig - wein Loof to wake -

Schiebin ent gestern mit Recker fertig geworden. Das Ende übererifft bennahe den Anfang. Ich habe mith an dem kleinen: Caploet: über den Esprit de système nicht fatt le seift ausgiehen und ins Deutsche concention yn: konnen: Mie gerne wünsche concention yn: konnen: ju einem: politischen Manual ober handsüchleim: Das Raynel: an viesem Werk Anthali haben son, ist mit sehr unwahrschein lich. Wenigstens hat Recker's Philosophie und Politif: ein ganz anderes Gepräge, und if war ganz anderen Schrot und Korn.

Bemand, der es wiffen fann, versichette, daß Dr. Prof. Kant Ihnen auch ein Eremplar seiner Brundlegung verehrt. Sous hatte ich meines schon: zum Durchlesen mitgetheilt, welches ich beplege, ohngeachtet ich es zum zweitenmale wieder vornehmen wollte.

Reine Vernunft und guter Wille find noch immer Wörter für mich, beren Bes griff ich mit meinen Sinnen zu erreichen nicht im Stande bin, und für die Philosophie habe ich teine lidem implicitam. Ich muß alle mit Gebuld die Offenbarung dieser Geheimniste abwarten

Den bentichen hemfterhuis lege ich beb, weil bas lette Gefprach Simon noch micht

in der Grundfprache erfcienen — und es ein Bergnügen ift, das Bachsthum diefen. Schriffe fellers in beripfetonifchen Gabe zu bialogiren, in beobachtens griffeln

Empfehlen Sie mich fer Fran Rejegseathin und erinnern Sie fich ben ihren Spaziergangen, wie die Aegypter ben ihren Schmaufen, einer trantigen Gekalt.

Mein Sohn wird fich Ihres geneigten Appetens. wurdiger izn machen suchen. Seine ditefte Schwefter giebt mir eben so viel Doffmung und Frende durch gute Gerüchte, denn ich fiche fie nur alle Monate Einmal, und ein finsames Madchen: ift mir lieber als ein lebhale tes zur Socher.

# 369. In grang Bucholt.

Ronigeberg ben 19ten Jun. 1785.

Mein auserwählter, mein gewünschter Gohn, In so einem Falle ift es recht, Batter und Mutter nicht nur zu verzessen, sowe dern auch zu verlassen — Agglutinandum, ost amoris. Daß Sie mich weber verzassen nach verlassen, hat mich Ihr letter Brief überzeuge, den ich den 15. d. erhielt. Wer eine Chefran sindet, der sindet was Gutes, und kann guter Dinge seyn im Herrn, sagt Salomo Spr. XVIII. 22. Dieses sanste Joch, diese leichte

Laft gebeihe - auch ist Sheer Erquickung, und jum menen Genuß bed Lebens,

Wenn ich auch nicht ihreiben tann, so muß ich Ihnen boch wenigstens autworten. Die einzige hweschender Idee meines Gehins ist auch Reisen. Ich habe den s. d. meine Bitte keiles. Ich habe den s. d. meine Bitte keiles der biefigen Provincial. Direction deshalb eingegeben, um mir die Erlanbuis der dir allemwirken, word settigs auch willig und betreit war. Der Bericht ist deshalb auch mit berseiben Post abgegangen, aber noch keine Untwort den der General Moministration ein gelansen, welche mir Director. Stockwar so gleich beim Empfange mitzutheiten versprach.

Derber schickte mir 1781 bas damals gang wene Werk Ihres Saint-Martin. Es hat feise Birfung bep mir gemacht. Um meinen Onrft zu fillen, ist jedes neben mir fliesende Bachlein eben so gut, als jene tiefen unterirbischen Brunnen, die gar zu kuhlend für mich sind. Wie musten uns erst einander sehen, win von hopocheson zu reden. Weder ein Vorleser noch Amannensis ist für mich, weil ich zum Berseben und Urtheilen selbst lesen und setzt schreiben muß, selbst mit eigenen Angen, wit eigener Sand.

Bas find alle Bequemlichkeiten untermeges — wenn man nicht zu hause ift? Dabeim! babeim! Eine Rlopftochsche Dot auf bie bentide Gottin Damfoena! Rur Schabe baff feine einzige meiner Schwarmerenen poetifch if

36 habe biefen gangen Rachmittag im St. Martin gelefen; es geht mir aber wit ibm, wie mit bem Spinoga; benbe wiebem feben meinem Magen, an bem bie South vielleicht lieden maa. Es wird mie fieb feons venn Sie mir a posteriori mehr zu fagen im Stande fenn werden, als ich a priori qu'abs. ben bermaa. Alles ift eitel, fagt ber Bredigeri Sunt lacrymae rerum --- o quentum est in rebus inane! Ich weiß feinen andern Rang als - If bein Brod mit Freuben, trinf beis nen Bein mit gntem Muth - Branche bes lebens mit beinem Beibe bas bu lieb baft, fo lange bu bas eitle Leben baft, bas bir Gott unter ber Sonne gegeben bat, fo lange bein eitel Leben mabrt. Dimm and bas Krent beffelben auf bich und trag es 96m an Liebe und Ehren nach. Er hat fur bas Enbe wie får ben Anfang beffelben - für alles geforge. Sammlen Sie mir recht viel fur unfere Octo ber . Abende, und fur bas vacuum immension meines ericopften Ropfs bis auf ein granum selie, bas ich nicht gern mit allen gnofiften Schlauden vertaufden mochte. Affo vom 20. Oct. bis jum IT. Rob. wenigftens lebe ich ben, mit und unter Ihnen, nicht wie ein Baft, fondern wie ein Rind im Saufe - und freue initib im Geift auf biefes Abendunal meines

Ohne Both erwarte ich keine Zeile von Ihnen, and werbe das Rothbürftige nicht ermangeln zu melden. Vergeffen Sie ja nicht, mein wohlthätiger Freund und Bruder in Seift und Wahrheit! die Cardinaltugend eines jungen Hausvaters und einer jungen Hauswaters, das Bepfpiel häuslicher Deconomie zur Schöpfung eines Paradieses und der besten Welt daheim.

## 370. An Frang Bucholy nach Paris.

Ronigsberg ben 26ten Jun. 1785.

Mein auserwählter, mein gewünschter Sohn, Den weten d. M. zu Mittag, da ich eben den erften Suppenlöffel zu mir genommen hatte, schickte mir mein Nachbar, der Director Stockmar, durch einen seiner Secretire die Resolution der General Administration zu, worin mir die Erlaubniß zur Reise rund abgeschlagen wurde. Dieses mir und allen meinen Frennden unerwartete und paradore Rein! vermehrte meinen Appetit anstatt ihn zu schwächen. Ich solgte aber doch dem Rathe eines Freundes, den Morgen darauf durch ein Dausmittel die übergelausene Galle ein

wenig abjufichren. Alfo haben wit beibe jest runde Gewisheit, daß ich nicht reifen kann, nicht reifen foll. Diefe runde Gemisheit ift mir freylich lieber als die schmeichelhafteste Tana schung, die mir hier jedermann eingebildet.

— Befriedigen Sie nur ihre philosophische Rengierde, nur erwarten Sie keine wirkliche Ernenerung von St. Martin. Diese Erwartung benuruhigt mich eben so sehr als Ihre Erwartung von meiner elenden Gegenwart.

Ich habe die beiden ersten Abschnitte Dag Erreurs et de la Vérité durchgewatet. Es geht mir aber mit ihm wie mit dem Baruch Opis noza. Das wenige, was ich davon verstehe, macht mich theils gleichgültig, theils mißtranisch gegen alles übrige was ich nicht verstehe. Das wichtigke für mich wird einmal sepn, Ihre Erfahrungen mit meinen Abndungen zu vere gleichen. Seit Abams Kall ist mir alle Gussis verdächtig wie eine verhotene Frucht.

In einem trenen Urm fich feines Lebens freun — Seinen Freunden giebt Er's fchlafend. Gott nehme Sie beibe in feine gnadige und beilige Obbut!

371. In ben Rriegsrath Scheffner. Ronigsberg ben iten Jul. 1785.

Diefen Morgen habe ich Ihre gutige 3m forift vom 24ten v. M. mit den beiden Buchern

sen Beateer fantbig blin; bub und ben gweiten Theif ber Sveen ausbrudtich zu bitten abtbin fand. 3d babe mit viel Erbanuna mebr wie einmal einen merfwurbigen Briefwechfel bon Sarbe und Biefter über Soie Besetanifie bet Brotefanten in Unfebung bes Catholicismus gelefen, in der laufenden Monatidrift. En gel's Mimit mar bas Bnd, aber bem ich Ihren letten Brief erhielt. 3ch fenne weber bas Theater, noch bie neueften Stude, auf die er oftere verweist; also blag ber iconen Rorm megen; Die Materie felbft ift mir gleich. gultig. Chenfo babe ich nicht bie geringfte Gad. kenntnif von den Georgicis, woran es bem Heberfeter nicht febit. Geinen Rieif babe ich erfeben, und er ichien aufrieden mit ben mentven Anmerfungen, die ich über bas zweite Bud gemacht - ich noch mehr, meine Berlegenbeit, In bie Sie mich wirflich gefest, fo gladich Aberfanden ju baben. Theile mich zu rachen, theils bas in mich gefette Bertrauen in er wiedern, babe ich biefem fablaen und murbigen Manne bas Belübbe gethan', Sie memig. Rens feben Monat ju erinnern, ju feiner Berpflanzung an die hiefige Rammer behulflich in fenn. - Reine poetifche Ueberfetung gebort ju meinem Reffort, und ich bin burch meine Oppochondrie fo nacht und eckel wie ein Marfoas. Mde:

Abelung hat in feinem exfest Theile bie Scherflein viermal citirt. Bep einer neuen Anflage werde ich wohl ihn felbft, die lettren sur le patriotisme, das Eloge des Boltaire und des Nepford Marechal von d'Alembert auch eitiren muffen, weil es numbglich ift, die zusfammengesehten Anspielungen ohne einen Kina gerzeig zu verstehen.

### 373. Zu Derbet.

Rönigsberg ben toten Mill 1785.

Am Pfingstage Abends erhiest ich, lieber alter Freund, Ihre unverwelklichen Blatter zu meiner und meiner hiesigen Freunde größten Freude, und bachte mich selbst zu bedanken mit Mund und Armen in meinem und Aller Namen. Meine Ahndung ist eingetroffen, und war nicht bloße Hoochondrie ober schwermuthtige Grillenfängeren. Ich bin zufrieden, und hab in Gottes Berz und Sinn mein herz und Sinn ergeben, wie ich vor einer halben Stunde aus Ihrem Weimarischen Gesangbuche gessungen habe

Strafen Sie nicht mein Stillschweigen burch Burudhaltung des zweiten Theiles Ihret Ibeen, die schon um Johannis fertig fenn folleten. Laffen Sie fich jammern des armen Predigers in der Buften, bamit er nicht auf bem damann's Schriften VII. Ih.

Wêge berfichmachte, und befreuen Sie mich mit guten Rachrichten von Ihrer Waltfahrt jum Carlebabe, und baß felbige ber lieben Theane geveihtich gewesen ift.

Dad bem Gerudt im Sollfeinifden, mesom ich aber nichts weiter gebort, erhebt fic eines in Mittan, baß ber Bergog an bie ber tiar Regierung gefdrieben, Die erlebigte General. Suverintenbenten. Stelle bereite befest in baben, und man vermutbet, bag die Rammerberrin Elifa Sie dazu vorgefchlagen babe. Gott gebe, daß biefes mabr, und Ihnen an-Ranbla fenn moat. Bielleicht wird Ihr Glud in eben ben Gegenben, wo es die erften Bluthen getragen, auch ju feiner Reife tommen, und Sie benfen anch an Ihre alten Berbinbungen obne Reue gurud, und mit einigem Antheil an einen Durchtug burch unfer armes Baterland, bas vielleicht nicht immer eine Stiefmutter gegen feine Rinder bleiben wird, und wo fo manche Bruber fic an Ihrem Bitberfeben ftarfen und laben werden.

Run auf die molimina meiner Reise ju kommen, so wissen Sie, daß Bucholz den Iten Jul. meiner erwarten wollte zu Franksurt an der Oder. Dieser Abrede zufolge kam ich den Iten Juni bei der Provincial. Direction ein mit meiner Bittschrift, mir einen Urland auf drey Monate bey der Gen. Administration

th bemirfen. Meine Gefunbbeit mar ein aans nathrlider und gegründeter Bormand; ich molle te meinen Freund Lindner ju Salle im Borbens geben ju Rath gieben, und hatte Samilien-Unnelegenbeiten mit einem Freunde ghaumachen. Stodmar beforberte Die Bittfchrift mit allem Racbbruck, und jedermann machte mir weiß, daß ich meinen Endzweit leicht erhalten murbe. Ruty barauf erhielt ich Radricht, bag bie Rurfitt Galibin burd ibren Bruber, ben Gras fen Odmettan, obne mein Biffen und Billen ble Erlaubnis an meiner Reife betrieben und letterer von de la Sabe de Lannan dis munblide Berficherung erlangt, bag man mit auf ben gangen Binter Erlaubnig ertbellem wurde, ohne bag ich nothig batte, ben Ronig felbit bamit ju bebelligen. Run fcbien mis felbft der Bergug ber Antwort ein autes Rorstichen. Wie mar mir aber ju Muthe, wie ich ben aaten D. Di., nach bem erften goffet Suove, burch einen Setretar ber Direction die Resolution erhielt, worin mir die Reife rund abaelchisaen wurde!

Run, hochwurdiger Water und Krennb, ich fine Ihnen meine Obrenbeichte, und bitte um Absolution meiner Schoß- und Bufen Sund ben. Mein bamaliges Mitragegericht war et. ne berbe Schuffel grane Erbsen mit Rinbsteisch gefocht. Den grauen Erbsen guiteb war mein

Bater im laube geblieben. Souft find die weifen durchgeschlagen mein Leibgericht, aber auf
meine alten Tage nimmt mein Geschmad an
den grauen mehr und mehr zu. Wir afen
im Hain Manre, und ich verschlang meinen Mittag mit einem so grimmigen Wolfshunger,
mit solcher: Rachgier, wie man hier zu lande sagt, als wenn de la Sape de Laupap und Grodart in der Schussel gelegen, hätten. Gleich unch der derben Mahlzeit bot, ich meinen Sohn auf, mich zu begleiten, um einige Gänge nach der Stadt zur Erleichterung meines schwer beladenen Berzens und Magens zu thun,

96 finde in dem gangen Drama biefer Begebenheit einen unnichtbaren Leitladen einer bobern Borfebung und Regierung, bem ich · blindlings zu folgen fculdig und wiftig bin. . Außer biefer Wflicht bes innern Menfchen foien mir auch die abschlägige Antwort eine dep velte Wohlthat fur mein Rleifd und Blut, ein Aliment meines vielleicht lacherlichen Dafe fes, ben ich aus patriotifchem pher phaie faifdem Eifer ben welfden bunben neichworen babe. Es mare eine beimliche Laft fur mich gewofen, Diefen Beutelfcneibern ein foldes Slud, als ich mir ehemals traumen laffen, ju verdanten ju baben. Aber Diefes Blud im Traume murbe auch wie ein leerer Schlauch für mich; und um meine Obrenbeichte, lieb fee herber, ju vollenden, waren Sie und noch zwen andere Freunde, (die mir Gott gegeben hat, sagte Abam im Paradiese) Schulb an meiner Berlegenheit, durch Ihre Ungeduld und Erwartung und Zurüstungen, Freude und Ehre von mir zu erleben, die Ihnen gewiß sehlgeschlagen ware.

Rach ber lage affer Umftande weiß ich alfo nichts flugeres und befferes angufangen? als fille und ruhig ju fenn, bis mein unbefannter Bobithater mit feiner jungen Rrau aus Paris- jurudfommt; benn ihn gu feben ift mein Saubteefcaft und bad größte Beburf. nis, bas ich allem lufternen Genus ber Rreund! ichaft vorziehen muß, zu bem ich flumpf und fleif bin - Bon feinen Umftanben weiß ich fein lebeudiges Wort, fo fehr ich auch einige Binte barüber erwartete. Seine Diat icheint feiner Gefundheit eben fo nachtheilig ju fenn. als mein unbandiger Appetie ben meiner üben. den Rebensart. Der Unterschied zwischen bet Defonomie eines ledigen Jungnefellen und ebeliden Sandvatere muß erft burd Erfabrung. und fann nicht a priori terlernt werben. Den innern Charafter meines Bobltbaters fann ich aus feinen Briefen und ber Sompathie unferer Befinnungen lefen und ichlieffen; aber Die außeren Data erfordern eine andere Evidenz. Et bat mir immer tu einem Sauptbriefe SoffDie bred Briefe bon meinem Sill lege ich versprochenermaßen ben, mit Mangeln, bie ben Mantel ber driftlichen Liebe nothig haben.

herr Nicolai hat mir gestern die Unfunft feines fünften Theiles angemeldet. Mach' End' o herr, mach' Ende, könnte man auch hier mit ber alten driftlichen Kirche fingen, — benn ich zweiste, daß bas Lied ins neue Gesangbuch aufgenommen senn wird.

Mein Arennd in Duffelborf bat ben gangen Borfall mit ber Rurkin Galligin mir ins Reine und Rlare gebracht, bag bie gange Gade fur mich abgemacht ift. Aber in ber gros Ben Begebenbeit bin ich noch vollig im Dunfeln und nicht einen Schritt weiter. Un Briefen fehlt es gar nicht; nichts als Episoden, bie meine Rengierde und Bewunderung und Reigung meiner agnien Seele aufs boche Alles fommt auf einen Sauptbrief treiben. an, von beffen Kortgang er faft in jeder 3m. fcbrift Melbung thut. Er macht gegenwärtig eine Reife, wenn Witterung und Weg nicht felbige verzögert - und diefe wird entscheiben ob er bieber fommt, ober ich ben 1. Jul. an Rrauffurt an der Ober fenn foll; wie Sie leicht erachten fonnen, - jur Gesellschaft und Bedienung für einen alten unbeholfenen Dann - in Begleitung meines jungen Suchfes, ber fo viel locher bat, baß er um 5 Uhr aufftebt.

fert mit taufend Dank wegen eben fo vieler Frendentbranen, womit ich es gelefen, tros der vielen ichmeizerischen und befperaten Ausdrade. Ich bin Ihnen nichts im Stande als ben Litel davon abanschreibeng "Bbilofophifche Borlefungen über bas fvaengunte mene Teffa. ment, von Belehrten fur nicht gelehrte Dens fer ohne Glauben und linelauben." Wenn ich beren Eraft wiedersebe, will ich ibn bitten es Ihnen mitzutheilen. Rachftens fereibe ich nach Burich, um mich nach bem Ramen biefet mardigen Schriftftellere zu erfundi. gen. Richts grundlicheres fonnen wir gegen Die Babribifchen Offenbarungen erwarten, und feinen beffern Beweis gegen alle bie anofalpp. tifden Eregenten, Die ju Erbichtungen ibee Buffinde neburen, weil fie nicht lefen fonnen und dem einfaltigen Buchftaben nicht gemachfen End. Arb wie fcbon ift mir ber impure Stul in Diefen philosophischen Bortefungen, und feine Eritif über Die unpure Buricher the berfetung bes f. g. R. E. So muß man ofe Philosoph lefen, und eben fo fdreiben! leis ben und banbeln i. e. leben!

In einem Briefe von Maller in Schaffbaufan finde ich den Berfaffer der Chiliasmus-Geschichte genannt heinrich Korrodi, der auch die Binatheologie gegen Labater geschrieben. Er foll ein fleiner, bockerichter Candidat fenn mich mit Schwierigkeiten verbunden, die theils von meinen Phantasie, theils von meinem bei son meinem Bei sondern Schickseiten, welche niemand zu sehen noch zu fühlen im Stande ist. — Aus Mangel beferer Einsichten und Mittel, muß ich mich an einen etwas fürkischen Glauben, so zut ich kann, festhalten. Soll ich kommen, so kut ich kann, festhalten. Soll ich kommen, so kommen, soll ich nicht, so scheifen auch die besten Maßregeln im Schoß des Hafens; und in dieser Voraussehung biete ich der ganzen Kaso-dämonologie Troß.

Unterdeffen ift es mir lieb, daß Sie mir genau Ihre ganze Lage und den bequemften Beitpunct bestimmen. Wird etwas aus meiner Retfe, so melde ich es Ihnen, und an welchem Lage des lieben Augusts ich eintreffen werde, um nichts als Sie und ihr Pans zu genießen.

Ich habe Ihre Ibeen feitbem zweymal gelefen, aber felbige nicht zu hause gehabt, mut
fe mit der Recension ber Aug. Litt. Zeitung bergleichen zu können. Rant hat mich durch Erkenntlichkeit für meinen Sohn gefesselt, um eben wie Sie jedes Misverhältniß zu bermeiden. Den alten Adam feiner Autorschaft ben Seite geseht, ist er wirklich ein dienstsertiger, uneigennühiger, und im Grunde gut und ebel gestunter Mann von Talenten und unfer Ropf benkt - ein guter Wille ift branchbarer als eine woch fo reine Bernunft.

— Natur und Erbe, die unfer aller Mutter ift, sen Ihre Bibliothef und Lisblings- findium! Die Autorschaft Ihner Rufe ein Sbenbild Ihres Lebens, das Sande und Kicker, Kopf und herz hat. Gott mache Sie zum gesegneten und fruchtbaren Stamm; genommener Abrede gemäß aber zum Zeugen Ihres Stücks und Ihrer Freude dero tief er gebenen Freund und Diener

3. G. D.

376. An den Kriegerath Scheffner. Konigeberg ben 5ten Aug. 1785.

Borgestein kam ein gubrmann aus Berlin mit einem großen Pack Bucher von Ricolat. Ich lief gleich um bep Eröffnung bestelben gesumärtig zu sien, schlepote meinen Arm voll voch Hause und hand eben Ihren Brick wie dem Iten Theile von Blair's Predigten. Das Boste unter meinem Armvoll: warq Biographicen der Gelbstmörver (7 aus Liebe, 3 aus Armush, 3 aus Chrysis, 2 aus Bosheit und Schlesal.) — Logebuch eines Richters oder Bepträge zur Geschichte des menschlichen Eiends, von hofu. D. Enlattshausen, auf dessen Erzählungen für tmpfindsause Derzen ich auch ausmetsam ger

macht worden. - Die nachaelaffenen Merte bes Montesanien baben einen wurdigen geber feter gefunden. Seine Betrachtungen über bie Urlachen bes Beranfigens an Litteratur. und Runftwerfen, find mir icon befannt gewefen, und gang trefflich. - Briefe nach Gidflidt; find son Schlozer, betreffen feinen Briefmed. fel. und vertheidigen die Bublecitat, die bald aum Mobemorte werben wirb, wie Popularisat. - Journal aus Urfflabt von Berf. bes Momans meines Lebens und Beter Clauft, wird faum ein zweites Stud erleben. Aff bas nicht ein herr bon Anigge, ein großer Rufganger und Schmierhans in Profa und in Berfen? Er foldat balbe Ausrufungs . und Raneseichen por, mit einem Comma anfatt eines Muncte - Deifters Sittenlebre ber Liebe und Che ift von gleichem Schlage mit feinen ubriwen Compilationen. - Schluters ballifde Domatefchrift enthalt lieberfetungen and Doid und ift eben fo wenig ber Rebe werth ats bebe, Die ju Gera beraustommt; jum Beffen ber tieben Jugend, die das alles nicht zu lefen im Stande ift, was man zu ihrem Beften idreibt. - Der bentiche Buidauer betrifft Cauntifichich bas fatholifthe Dentschlaub, und iff nod bas erträglichfte ber neuften Sournale. Dit biefem ganzen Stof eilte ich geftern Abende gunfict. um mir einen menen in bolen.

Jum Gild war fichan alles gehänigen Ores abgegeben, und ich fand das Roll-leev-

Wie samen, einem zwen Banda von Prodigten weiten, habe ich auch ensahen; anch nicht zum Durchlesen selbige eigentlich Ihnen zugehacht. Mun habe ich auch ibon Blair's Borlesungen die Uebersehung, die ich ein wenig gegen den Tept halten will. Blair hat eine kanterkeit, eine Schönheit in seinem Sepl, die durch eine Uebersehung nicht erreicht noch übertragen werden kann. Sein Portrag san eben so unnachahmlich sepn-

377. In S. W. Courtan, geb. Louffaint, nach Riga.

Ranigsberg ben gten Aug. 1785,

Meine gatigfte Freundin, Sie thun gar nicht gut, daß Sie allein in der Stadt bleiben mo nicht an der Gesellschaft Ihrer Fran Schwester auf dem Lande Untheil nehmen, und zu hanse vor Ihrem Fenster an Ihre abwesenden Freunde benken. Der Jall zwisschwesenden Freunde benken. Der Jall zwisschen und beiden ist nicht so ahnlich wie Sie sich einbilden. Sie haben, geliebteste Freundin, Ihren Willen gefriegt, und sind unzufriedener als ich, der nicht seinen Willen betonimen. Biesteicht würde es mir schlimmer als Ihnen ergangen kon. Ich din ganz ruhig, schäme und gräme mich nicht, din eben so gleichgaltig als heftig, niegenes und allenthalben zu Saufe, kann ans nichts auf ver Belt, am allerwenigsten aus mir felbst flug werden, und mitten in der größten Berzweisung genieße ich einen Frieden, der höher ift als als ie Bernunft und so sicher wie Abrahams Schoß,

- Bas qualen Sie fich mit bem Beimweb, faft nibibte ich fagen : sans rime et bans raison? Dr. Courtan bant Ihnen fein Daus An Ordnung, woben ibn Ihre Segenwart mehr bindern ale forbern marbe. Sentiette lebt unter Aufficht einer Mutter und Schmefter auf bent Lande, und bentt and biofer Bof-Inft, gewiß nicht aus Roth nach Riga. Und mit ben lieben Jungen - ich bin ja felbft einer gewesen und habe auch einen - bie find dagn pradeftinirt, Bater und Mutter in vergeffen. - Gegen bas beimweb foll bas alte Spruchmort probat fenn: mobl aus ben Mugen, mobl aus bem Sinn. Die menfibliche Ratur gewöhnt fic chen fo gut an Abwefenheit als Gegenwart, an Mangel ais, lleberfluß.

### Bon Berber.

Beimar ben 4fen Aug. 1785. Stuff auf, tieber, alter Freund! Bir find gladlin und fo ziemlich gefund aus bem Kattsbabe wieber ein:

ostroffen; und bas erfte-wornach ich, ba bie Bergunaen. meiner Burnichgebliebenen vorben maren, fuchte, mar ein Brief von Ihnen. Reben an lag unter einem bloffen Einfaltet an mich ein Brief an Sie, mabrichtinlich von Buchole , ben ich alle fogleich mit biefen Beilen , ben erften bie ich in Beimar fcreibe, begleite. Da fo biel Kreunbesbande fich in bas Spiel; Gie nach Dentschland m bringen; gemenat haben, fo fann es nicht fehlen, baf einer pom anbern nichts weiß, und B. Gie viels. leicht icon ben mir vermuthet bat. Leiber aber bat es, wie ich aus Ihrem Briefe febe, auch bier gebeißen : homo proponit etc. Und mich freut's, daß Sie fich ben laungy und Grobart nicht anfechten laffen, vielmehr has bofe Gericht Coloquinten, wie jene Propheten . Rinber, gefund venfchluckt baben. 3ch bin übergeugt, wenn ein menschlicher Entwurf lange tocht, wird, er besto geniefbarer; vielleicht ware alles noch voh gewefen, wenn Gie fich mit Ihren neuen Areunden biefes Jahr fcon gefeben batten. Rur mich fege ich, mit Ihrer Erlaub. nif, nicht in biefe Babl; ich will teinen neuen blubens ben Sprof an Ihnen feben, ber ich Gott Bob auch nicht mehr bin, fonbern ben alten, von ber Conne ausges brannten Stamm, wie mein Bergensfreund Perfius bie Gebinte bes alten Paro nannte. Bir fennen uns von alten Beiten, und haben uns fomobl in brudenber Connenhige als in ber brennenben Wintenfalte gefannt ? alfo tommen wir wie zwen Schatten jenseits bes Stys

infammen ; MB. bas ben Stor in blefer Bett Alete, und mabrideinlich bie Dber ober bit Gtale fen. Denn ich gebe ficts weniget als meine gute Soffnung duf, numal fie für biefes Jahr ober biefen Monat vereitelt fcheint. Um Befto beffer! ba wirb, ba mit befto eher etwas baraus werben. Es mus fich boch eine Belt finben , und eine Dete fon finben, bie Gie auf Mondte wentaftens und Ihrette Rets Bet befreye; wir wollen auch baran benten. In bet Belt Babe ich nicht babon gewußt , baß eine Reife aus Ihrem Paube fo bart balt : fin Carlebabe finb ju nange Eruppe Detfinet in Dienften, gewefen. Glab Gie allein benn' du ben Batten Rebar und zu ben Gegelten Mefelt ber-Sammt, bone einen Sauch anberet Luft gu geniefen? Wer genun ! Schreiben Gie mir, Hebfter Mitte, was Ste porstinehmen Billens find. Benn B. Ibnen nochs ingle ein rendes -vous glebt , fo badte ich , Sie gine den unmittelbar ins Cabinet, liegen bie Urface ber Ses funbbeit und Confultation mit bein Arate aus, und forberten bie Reife blog bringenber Gefcafte wegen. Im unferem Jahrhunbert refpectirt man nichts als Geftaff tes je meniger fie bebeuten, befto geehrter finb fie. Unb mir ift gefagt, baf ber alte Lanbesvater in feinen aus ten Stunben felten etwas abschlägt, was biefer Art iff: Benigftens ift Ihnen ein rofus do main de maitre alormurbiger, als bas signé Launey, Dech über bas alles werben Ste felbft am Beften walten; und B. Brief muß ben Musithian geben. 3ft's nicht beute wirbs

mièrgen sein : Also höchtens ein Jahr gewartet; und wir alle sind ein Jahr reifer!

Der zweite Theit ber Ibeen ift vom Buchbruder an. Sie spedirt, und vielleicht schon in Ihren handen. Sobath Sie ihn gelesen, erfreuen Sie mich mit einenb Fetwa darüber, ehrwürdiger Musti! Mir ist burch bas Carlebad, wo ich jeden Tag 15 warme Becher, und das 5 Wochen lang getrunken, tein abgespulkt worden. Also komme ich vom Lethe her, und erwartet nach allen Stofen im Wagen und allem Gedräng im Bade, gute neue Mahr eines zweiten Lebens in meisnem Alter.

Bom Superintenbenten in Mietau weiß ich nichts; die Frau v. b. Reite hat einige Worte darüber int. Carlebabe verloren, die aber eher zu erkeinen geben, daß irgendwo einer aufgerafft sep.

Leben Sie wohl, armet gebundener Prometheus; meine arbeitselige Mitgefährtin; die in Ber Ratur etwas anderes ift, als ber blaue Dunft einer Theand, (ben ich bem Publicum vorgemacht habe) grußt Sie schwesterlich und herzlich.

#### 378. Xu Dirbet.

Ronig & berg ben 18ten Mug. 1785.

Ihren Brief bom 4ten erhielt ben 13ten ju großer Freude und Troft. Gott lob, bag Die glucflich und ziemlich gesund wieder ju

Daufe gefohnnen find: — Der zweite Ehem Ihrer Joen ift noch nicht angetommen. Schon geung, baf er herans ift, und baf Sie an mich gedacht haben. Seben Sie mich bloß als Ihren innigsten Lefer un, ber wie ber Freund bes Brantigams fiehe und ihm zuhlert und sich hoch freut über bes Brantigams Stimme. Diefe Freude wächet mit jeder Ihrer jungften Schriften. Beh biefer Rufe eines ganz somparbetischen Beninffes habe in weber Attivität noch suffisance ju netherten.

Der Inhalt Ihrer Einlage ans Barte war mir fcon befannt, weil bier gang gletes fantenbe an einem einzigen Sage abgegangen waren . mich irgendwo auf meiner Reife eine bolen. Das für eine unermubete Unfmertfamfeit und Sorgfalt, womit ich' ibn obne meine Sould quale, und er mich! 36 babe ibn um alles in ber Welt gebeten, an nichts eber ju benfen, als bis er wieber ju Daufe fenn wird. Gein Bunfc und mein eigener mar es, ben gangen Binter mit ihm augubringen, weil es wirflich nicht lobit, uns einander im Bluge ju feben, und ich ihm feinen fo guten Aufenthalt bier, wie er mir bei fich, pericoaffen fann, ich auch in Gefellicaft meines Sohnes alle Renheit und Seltenheit einer zweiten Beimat ju fomeden im Stande mare, weil er ohne Amtegeschafte und noch obne

vonte gubel und Bredjahr einte glacfichen She: fepern kunte.

Die tomen ficht leicht, varftellen parlitebfier, Gevattet und Ertund, mit was für Grillen id en kantyfen gehabt babe, unt ju miffen e ob feine: Arengebiafeity, platithe Deirath :: und Reife mit ber bfonomifthen Lingbeit anfammen belieben: Ebmaten: und :ab. auch acte Gelbflice: be das Das feiner Rachkenliebe mare. Bas Sie mir in Abfebung feines Charafters inerft melbeten, murbe ton Lavater und Jacobi ben fatigt; und jeber Brief enthielt neut Bemeie fe und Aufschinfte, aber noch mehr Austen und Mathfel: an neuen Entwicklungen. Bon unferer demeinschaftlichen Angelegenbeit, feis nen Abfichten mit mir und Bemeggrunden weiß ich noch bis auf biefe Stunde nicht das erringfie, und eben fo unwiffend blieb ich in Ansehung feiner außern Lage. Mußte ich nicht auf feine Erben Rucficht nehmen, wit er fur meine Rinder geforgt batte? Zwar mar ich an feinem Diffverftanbniffe unfchulbig, und boffe es anch auf jeden Sall au bleiben, ben ein Menich verberfeben fann. Done Data aber läßt fich wenig vorberseben, und ich batte feinen aubern Data, als bie unveranderte Daner feiner großmuthigen und thatigen Samann's Schriften. VII. 26.

Andreas Andrea

er odill tiffe Cipon and Mifffle iben 'Propersioner's Wien aberreift. Ef. mirc. Mir. 1126, men id and Meigner Manglicht, pour fiburitetietes wie miltode i gent addittillindel Wiffline W. Delder in per vanfannen. Ihnner Sie ibm ainen Winfal die chings anten, chairen, Miraballania, anancifia... Money Achi ein ghing Lage jaufephen, fann, and. mallen Gipifch; ein, noon Abende feine. Chestheuer antiforenen iforeban Die imie bannik sinen großen Gefallen. Denn hie fahr delight, wife, lighett, Due finnung, ("poer, Rathanniel, wie ibn gubater mittelichtet bab bill gen angen Brennt meines Sab, Michal aut. Bagen, Die ihmie bake Michardtiche Englandithe, annt ich feine Empfehlung nach Bertin für. ibn babe. Ricoldi fann er von felbst sesnere mie einem Brufe son feinem Metter Jacobi, ben ich beute Mittag bitten werde, befibalb an ibm ju febreiben. Denbeisfahn Lanu. et nuch bom mir -ale .- tipen : unveranderlichen .- Areund . Searusen and a second and a second

Ich befrichte gestenn einmal unferm Dochofprediger Schulz, der mir die Arten einer Erscheinung zu lefen gab, die viel Aufsehen macht. Es betrifft eine Bande von Religionsspottern, die aus 50. Studenten der Theolozie bestehen soll. Sie geben fich für Kam

etanfrigne, fomien eber Ganiffaner ( son bem berachtitten Beiner Deinbetstobne): beifen, aber nich eigentlicher Bomnienen. Ein Rreis . Caltulater Schule in Benitenn buf einem Sobnis betiffic veb feinent Bater and Kare is met bent Bettern Bfaltet Dife et in Belanikfiaft fommit. Diefer wurdige Daine embilebil'ibil'ibil Bofmeiker bes einem Evels mutter " Bie Pell' Uhrergebeller " einge feanes wird plate ber Behrmeifter mild feiner bibber Belmilichen Beisbelt auf Elimital beraus, vers machat the's ates bisher gefernte, die Pfaffens gefcondible sit vergeffen, unt fic munikete Der Moratichen Sagrung feines Dofmeifters au Abertaffene Diefer Aufug wird immier Sffente licher Mid fauter bon ihm Betrieben ; feloft in ber Rirde. Der Pfarrer fdreibt einen gang vernünftigen unt gefetten Brief an ibn, farbiet ibm affen bieberigen Uingang und 3m. tritt in feinem Saufe auf, und beflagt ee, ifer ann Dofineifter 'th Dorfding gebracht au babens heerduf fomnit eine Untwort ented chien et loup; worauf wieber eine gefehte und granbliche Revill som Pfarrer erfolgt, bie Der junge Menfch mit Wuth und Unverschuttt beie ermiebert, worauf fich Riedel beimußigb fiebt, an bas Confiftetium ju Berichten. Des Urheber biefes gangen Sanbels hat alles ges Randen and fic mit sier feines Galichters une Mege verschnichte, und erfrenen Sie thich mit guten Rashrichten von Ihrer Wallfahrt jum Earlebabe, und daß felbige ber lieben Theand geweihtich gewefen ift.

Blad bein Gerudt im Sollftelnifden, mosou ich aber nichts weiter gebort, erhebt fich eines in Mirtan, baß ber Bergog an bie bortiat Regierung gefdrieben, Die erleblate Beneral. Superintendenten. Stelle bereits befest an baben, und man vermutbet, baf bie Rammerberrin Elifa Sit Dazu vorgefchlagen babe. Gott gebe, daß diefes mabr, und Ihnen anfandig fenn moge. Dielleicht wird Ihr Gluck in eben ben Gegenben, wo es die erften Bluthen getragen," auch ju feiner Reife tommen, und Sie benfen auch an Ihre alten Berbinbungen obne Reur gurutt, und mit einigem Antheil an einen Durchzug burch unser armes Baterland, bas vielleicht nicht immer eine Stiefmutter gegen feine Rinder bleiben wird, und mo fo manche Bruder fic an Ihrem Bieberfeben ffarfen und laben werden.

Run auf die molimina meiner Reise gut tommen, so wissen Sie, daß Bucholz den Iten Jul. meiner erwarten wollte zu Frankfurt an der Oder. Dieser Abrede zufolge fam ich den Iten Juni bei der Prodincial. Direction ein mit meiner Bittschrift, mir einen Urland auf drey Monate bey der Gen. Administration

fondern es ist das Treiben einer sprannischen Leidenschaft, und einer fcladischen Funcht vor Dunger und theurer Zeit, nud eines beidenisschen Anglaubens au Seine Banforae über uns und die unfrigen, Ia, sagen Sie, Arze bilf dir selber! Auch als ein guter Birth sollen Sie sich ein wenig Ihrer übertriebenem Arbeitseligkeit schamen. Run Gott, wird alles in seinen Wiften wissen, ift Ihr und mein Trost.

- - 34 babe bier unverhoffe Blair's Lectures in imen fconen Quartbanden gufe getrieben, und den erften Theil der Uebers febung meines alten Rebenbublers, nije bent Deiginal verglichen, bas in glein 47 Porles fungen enthalt, mopon nur 13 geliefert find; denn durch eine unbefugte Theilung der brite ten jablt ber Ueberfeber 14 für feinen erften Theil. Ben allem offentlichem lobe ift ber Mann ein naseweiser puriftischer Subler, ber febr willführlich ju Berfe gehr; ungeachtet fic feine Arbeit ohne Bergleichung gang gut Jefen lagt und bem Sinn auch nicht eben Abbruch thut. Seine paraphraftischen Blick-Redendare ten und gang überfluffigen Berbindungeformeln, die er einträgt, find gang unausfieb. lid, und verdunkeln alle Pracifion und Die größten Ochonheiten feines Ochrifftellers.

## 380. Za ben Rriegtrath : Ganfiner-

··· Rönigeverg bir 25ten Ang. 1785.

br. Magner bat einige Gremplare ber philofophifden Borlefungen verfdrieben , und Ihnen and eines jugedacht; es mare mir aber lieber, menn Gie erft bas Buch borber anfeben modten und er Ihre Erflarung abwartere. 36 habe es in einigen Stunden burch. lanfen miten, und mein außerordentlicher Befdmaf murbe bielleicht burch einen ber erfen bollanbifden Baringe gefcarft, die eben bamals mit ber Boft angefommen maren nub ben ich mit bem Buche jugleich, pergebrte. Die Recenfenten in Rurnberg und Saffe fineinen nicht bey einer fo gunfligen Diet, und mit fo gutem Appetis gelesen gu baben. 216 Getebrier, ift, man faum im Stappe, ein foldes Werk ohne Eifersucht By fobenginoder es geht ihm auch wie einem Kamel vor einem Rabelöbr.

Pente ift unfer Freund Berber in fein 421es und fein vierter Sohn Abelbert in fein 7tes Jahr gegangen, Diefer dappelte Gebertetag ift von mir beute ben unferem Oberburgermeister gefevert worden.

Monbodo ift mit bem zweiten Bande glucflich zu Ende. Blair's Borlefungen habe ich mit der Ueberfegung verglichen, welche fich

fonde vethe mut lefen tällt & aber to ben Bergleichung unendlich perliert, uicht bon Ihnen angegebenen Grunde, fondern aus Sementerblett, Ernbiffing 1 do er 2 190 tha util Paritie and Proposition to the Maria The Britis estill in deril bie Restille Breningen untilligen forth fill and bille u Pate 1. 1905 1 3 Helinati 3 michtell anterentur emilien Sacket Boulde the land of the both with nem Geschilder in france establische geb Molet : Wer 'Vall' in 'Antier' Erellin utilbuten 'U Interrogationen beret und brebigt!" Det eiffe Theil feiner Beiffaen Reben fiber Wen Greff dift diction and and the second second district the side Was "Bas ith Bieber ovil thim"atteren nungiten beringite, mioden fulles . Effcherrent R. 3. 1? Chemule und biefer Linche in Termlid Melborto und"lifte feiblae "Bhber lein mis--166**12**6 nig tribe gemacht bat.

Urbermorgen hoffe ich illich iniel iffenem Steelt Juffer feelig ju berveil; all beidt ich mid gang nichte gefchleppt in Mir erwätten Die hier, und ich wünschte Ihnen kinde neues aus erster hand mittheilen zu fonnen. Der Geschmachteines den nynigen und eines ? ükern em kann auch bisweilen aufammentreffen. Br. An hou dulegerath Carffnen

Sonigeberg ben toten Gept 1785.

"" Ich muß mich wegen ewever Missers ufffe mo nicht rechtfertinen; boch wenialist ben Abnen entibulbigen: Ben aller meiner gegenwärtigen Schwäche, bas geringfie Minge an benfen ober ju febreiben, bat es mir feune einfallen fannen . Bollitofer und 20 . . . . . 38 pagren. Ben allem Cinbrud', ben the erfen Odonbeiten auf mich gemacht, wiberfebt etmas in feinen Reben meinem Gefdmat, bas ich nicht ber Dube werth gehalten an muterfichen, und ich bamals mir erficte burch bas Mlagium bes Schrepers, ber aber ben alten Eramer, wie man mir aelage, su feie nem Stedenpferd mehr brauchen foll. Der erfte Band ber Brebigten aber bie Barbe bes Menfchen ift meines Biffens bas erfte Such. das ich von ihm gelefen. Runmehr weiß ich. bağ es an jener Affociation meiner Cinbilbungs. Braft nicht: liegt, fonbern mehr an meiner Abiofpufrafie, bie bas Wortreiche, bas Gleichifbrmige, bas Abgezirfelte, bas Rungmaßige, bas über und über rebende für unnatürlich bålt.

Der zweite Theil von Wonbobbo hat für mich mehr Inhalt gehabt als ber enfe. Auflatt mit ihm gar nichts zu schaffen haben zu mellen, habe ich mir seine alte Metaphpfit verscheiten, so schwer fie auch meinem Bentel sollen wirb. Geine Hypothese aber von Einendung ven Morache, ist immer in meinen Musen sine Brughfise aber bie mie, eine schädlichen allen seine ührigen Untersachungen versiteit. Sprache und Sprachkunft sind two versiteite. Sprache und Sprachkunft und Phisosophie.

Der Benfall, ben Wendelsfobn mit feiner Metten finden wird und fich jum Boraus Derforechen taun, foll ibm feine Befver - Leeton bon mir zuziehen, ba ich mehr meine Somade als meine Starfe fuble, mit Gott ' Lob feinen Brief mehr noch Billet, viel meniger ein Bud foreiben fann. 3ch babe ein Jahr lang über Spinoja's Sittenlebre gebrutet obne um ein Spar weiter gefommen an fenn. Menbelsfohn und feine Freunde find aber ben Berbacht bes Atheidmus, febr aufaebracht neweien, ungenchtet ich benfelben für einen blogen Atticismus ober Dialert ber reinen Bernunft batte und bafur erfiart babe. Leffina fell auch jum Spinonismus, Einem und Ml. 12mg feine Bufindt genommen baben, als ber letten Theorie feines Christenthumes. Diefer fleine Umftand bat feine Biographen irre gemacht - und burch alle biefe Evisoben bin id: auf, meine Bee einer Detafrieif über ben

Burismus der Berninfe und Speach, Die ich ischen Mein Alle im Schilbe geführe; pankage-beacht worden. Aber An die in Sage habe in Bower Walt beit bend Wand anffnishit und bind meine Sanfesteles gus Monthowerischerung ober jum Web ihres Arnflestiffes weine Pour beptutragen.

Die beste Abilosovbien über bie Sprace babe ich in bem Buche eines beutschen Schile. mannes gefunden, ber mit ber legten Deffe noch imen Schriften ausgegeben, bie ich in ben biefigen Buchlaben nicht habe auftreiben fonnen. Der Mann pon unerfanntem Ber-Dienfte beift Deiner, und ich ibm bloß eine bebraifche Grammatit. Berfuch einer an ber menfolichen Sprache abgebildeten Bernunftlebre Muction ju erhalden, gae belleit it iteleng. . .. .. Dautfreid stato mier bie Geriffe fer alle. senbatung, Cheiftenthunbinub Cimbenthumpme. : fcbickt , e toelche ich benteners Sich bigialene miter : forbilifden: Gebleichwege binderteraffing, admind avialde mie, daß ber hos almmerambelim. ie Anfaffernben Borisfungen itile gerabe, einfaltine Babu pawelchen erafmigludich eingefiblanen, fortfrien mit bellenbendinige. Die. fe verbindet bad allteffe und menefie, abed tribialle und paraboreffe, für meinenselefibmact.

de mismustelle sietemben ist interfeiten ihm ihr ist interfeiten i

: inturragen.

382, Xi beit Artegerath Scheffner.

25 nigsbeng ben igten Sept, 1786.

Da bie ichlechte Witterung mich ja Dan-& balt, babe it bie bren erften Dredfaten des Bollifofer wiederholt; um mein Vorur. theil theils ga berichtigen, theils mir felbft ge extlaren. Sie beobachten mit Ihrer gewicht Beinbeit, baf ber Bepfall mich ein wenig fred mache und jum Bloetfpruch geneigt, vielleicht gar ju einem" beimlichen Reibeit Diefe Qualitagnocquita geneinen Dif. tranendin macht - michucaleichundl genfacine Art unfabid, biejenigen Calantel. auf bierich nicht bew geringffen Antonich mochen fann . and in benen mich ibie Ratur aber meiniet. genes Diffverfichmitt Derfelben berfchnitten baty befto inniger an bewundern und aumertenpen. Aber mein Gefchmacf af rinmal, lieber gar picht urtheilen, als mach bem bloffen Anfaben ber Benfom ober Gache.

Bollitofer berbliebet mit bein Reifothum feiner Sprache eine febr glücflitie Detonomfe ber Borte ffe ben Berfand und bas Det. Die Schwur feiner Aragen', Ausrnfungen und Medefigneen: ift buffer Licht und Barme iffic bie Einbildungsfraft. Sein Dechanismus if poller Sommetrie. In feinen Gebeten, Abtheis lungen und Unmendungen ift Einbeit und tung. liche Beziehung. Diefe Sconbeiten und Energieen find fo fichtbar und fo finnlich. bos nur ein Blinder und Tauber felbige lengnen oder in Zweifel gieben fann ; aber eben fo wenig die Sabtologie und Einformigfeits und baß ich felbige mit einer ebenmäßigen Senanigfeit und Coiben; fuble, und ein wenig abetnianbifd die evangelifte Armuth und Einfalt Den Ethnicismis und ihrer Politogie im Deten und lebren unenblicher und 'inniget botigiebe; weil ich fur Babriceinlichfeit weniger reizbar bin als får Babrbeit.

Die Bahl bes Tertes fiel mir gleich auf, und die Kahnheit gefiel mir — weil man von keinem einzigen Wenschen, auch nicht vom gauzen menschlichen Seschlechte fagen kain, im ftrengsten und eigentlichken Berfande, daß ihm die ganze Ratur unterworfen gewesen sez, als von dem einzigen Individuo und Ideal, worauf ein gewißer Lebrer der heiden die se prophetische Seene gedeutet. Benn auch

ber Aprachgebrauch es einem Medater erlaube, von Abem Unterthan du fagen , was das bei gentliche, Pradical der Fürken und Mounechen ift for hefieht, doch herr Grund des Christentihums ober der Gornt desfehen mithe in einem blosen, Sprachgebrauch.

Die Frage des Kammerers: Bolt wem rebet der Psalmist? ist doch wenigstens einem andächtigen Lefter erläubt — wenn gleich det, andächtige Zuhörer des Predigers Fragsucht geduldig aushalten muß, und die wenigsten richtig zu antworten kann im Stande sind.

ranga da da sa sa sa 18 Ik in Diefem galle von Menfchen überbandt die Rede, so verliebe ich fast allen din ing di liga ; produmentalis der mide begreifen fann, daß unferer Ratur daburch leib gefcheban, baß feibige etwasigeringer ale. der Engel pher Gotter ihre gerathen, und baß ber bochfte Gott biefen geringen Abbruch . ober eines Sterblichen Munren darüber gut. gefunben batte mit Dajeftat ju fronen. 3ch weiß mobl. bag biobe Befchmerben gerechter in Gottes Augen waren als feiner Areunde Theo. diceen - aber bieg fonnte feinem Buborer einfallen, weil feiner den Brief an die Debråer scheint gelesen zu haben, wo dieser-Spruch auf eine gang andere Art ausgelegt Wird. The state of the state of the state of the state of the

Die-erfte Pietogs af affeiten Gende nichts anders als wein necht ifcmetheihaftes und ge-fanges Simatoe von Germaten unferer Amfanderfafte, nuferer modulifden Fregleit, unferer Thatigleit and Porfectiblitäte, nuferer Unferblichfeit, worde tein Matte protest, von unferer Drigtiblität bis auf die Physiogenomie.

Perdigt pur acilul vieber ibied ift ber gweinen Perdigt pur acilul wieder eben fo sielligere. Det ... und in der drieten Predigt erfchinge bas alte Aleb noch einung mit einigen Lappen des Christenthums ergängt und anfgeftige. Safre aber ihner der Berftendum utiffic auf fo und Aberden Unfere Werftendum utiffic auf fo und Metalen Lafter und Besäufusse was die bereiten unfere Schafe hundlaufen ... und vinigen retigisfen und bie Samptfache auf vinigen retigisfen Ebeseleun und Opportpesen beruben? If das bie Werheifung abbe 6' neu zu nieden, eine Beieberitung abbe 6' neu zu nieden, eine Geifes- und Fenertaufe und uten Bungen?

Dergleichen Predigten find foinachaft für Gefunde, Die einen Roch nötig haben, aber nicht für Kranke, venen mehr mit einem Arge gevient ifit Wenn du ein Rahl muchft, foliade die Krmen, die Kruppel, die Lahmen, die Minden.

Much nath meinem Gefcund: if Bollifofee eine paturlich warme und flare Quelle, gber

middippenturing den Schichen derter sieber aus felbiginglichen in wiften der wieder wieder pauf für gefen der beiten Grechünger gieden bieden der beiten d

Millere Affirent bavof mich befiere Begeiften nichtzische Wenkindig. Willert. Thatefeie ab — findernissten Benkindig. Willert. Thatefeie ab — findernisste des Kolibert. Einer habern Walf — nicht nicht ein angebornes, sondernt erweichtestzische nicht nichtenterwieden noch felbständiges und nicht nicht und Arbeitente und nicht von findernissten der Kolibert. Die auch bes finten Worten beiten der finten der finten der findern der finten der finten der finten der findern beständiger beständiger von Miller beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten finde in ihre der finten der finten beiten beiten beiten beiten beiten finde in ihre der finten gefort ihre Gleiche in finde in ihre der finten gefort ihre Gleiche eines anchen siehe ihre der finten beiter beiten beiten beiten findern der finten beiten beite

Ed shut mis dumien maken bem idcherlichet. Rachahmungs a Gaifen ber jumer die howache fen Geben guter Abpfn verfolgt, ihnen mit feiner Bemunbenung schabtchen und gefährlischer ju sehen, als alle Anrien bes Reibest ober nugenechter Entif.

Doch weder: Tadet noch Lob ift. Urabeit, sondern bisweiten ein biopes argumentum ach hominem — eine Recension in nuce, die übes den Werth eines Buths nichts entscheider. Bur Strafe meinen bofen Lanne mill ich alls

noch florige vierzein Prebigert von mentelitieten — und jur Schadloshaltung lege ich theinem Gefchudy bas Mundiresbes Mirabranben, welches ich hinte erhalten.

363. An Sottlob Emanutt Einbate .

Ronigeberg ben 4. Det. 1785.

Bellebtefter Derr Dactor und alter Freund-Diesen Augenblick erhalte ich Ihren langst gewanschen Brief. Wie haben Sie so gransqui, sepn konnen, Ihre Kreunde so lange auf ginige Rachricke von fich und Ihrem veränderten Aufenthalte schmachten zu luffen? Wegen ber traurigen Witterung, die wir den ganzen Sommer gehabt haben, danse lach Gott, daß ich wider meinen Willen habe zu Danse bleiben mussen. Sonst wäre ich mit meinem Jobann Richael gewiß auf ein Paar Tage Ihnen in Jena unf den hals gesommen.

Eben fommt Kanter, ber seit vielen. Wochen nicht in der Stadt gewesen, und aus Ungednich über die betrübte Witterung, und all sein Futter und den überschwenglichen Ses gen an Sommer Getreide vor seinen Augen faulen und modern zu sehen, sein Erutenau verlaffen hat. Mit feinem Pres Papier geht es nach Bunfch. — Ebbe und Fluth ift keine Erschwing fleiner Geen und Meere.

Ein junger Student and Doinnan; der in ber Gegend Pofmeifteraben einen Landedele manne gewesen; hat fich zumer Stifter einer kleinen Rotte und einen Unversiand und Mifchan hier gemacht durch einen Unversiand und Mifchan hier berschäfte Berachtung des Christenthums, woder Eritif der reigen Bernunft und; seine und verschänte Berachtung des Christenthums, wodern seine Lehrer gewiß sehr unschäldig ist. Diese Domna wer haben aber bild ausgeschwärnt; und man hört jest nicht mehr woh ihnen: Der Anschrer hieß Schulz; sie dere dienen abet kaum Schulzianer, syskhveige Kartianer, sondern Domnaner zu heißenwar-

384. An Derber Bin ten 34t

Ronigeberg, ben 10ten Oct. 1785.

Alter, lieber Gepateer, Landsmann und Freund, Langer kann ich unmöglich aushalten. Ihr zweiter Theil kommt nicht an, und von hill auch keine Rachricht. Sollte er sich bey Ihnen melden, schriftlich oder personlich, und sollte er etwa in Noth sepn, so liegen zwölf Onkaten hier für ihn bereit, und unser würdiger Oberbürgermeister Hippel hat mir ins Ohr gesagt, ich könne mehr im Nothfalle sordern. Den 7ten d. M. ging ich wegen eines Austrages bis an die Rosgartische Kirche und gerieth auf lauter Irrwege. Wie ich zu haus hamann's Schriften. VII, Ih.

te tomme, fant ich ju meiner Freude nund Schreden ben Grafen Ariebrich Leopold von Stollberg, der wie ich erft nachber erfuhr, bren gange Stunden gewartet. Ich begleitete ibn bis aum Ranferlingifden Saufe, ift noch benfelben Abend abgefahren. Der arme Job. Micael tam ju meinem großen Bertwug fo foat nach Saufe, bag er ben liebend. murbigen Mann gar nicht zu feben befommen. Bie Rebt es mit Ihrer beiberfeitigen Gefund. heit? Berubigen Sie mich boib bold darüber mit beffern Nachrichten, als ber febr theilneb. mende Graf mir geben tonnte. Eine Sausbaltung wie bie Ihrige, ben einer franfen Gebulfin, mit Ihren Umesgeschäften und Ropf. arbeiten! Ich weiß nicht wie mir ju Muth wird, wenn ich baran benfe, noch was und wie ich an Sie fchteiben foll. Deine gange mir nnerflarliche Dopochondrie icheint aus beraleichen tiefen und bunteln Einbrucken zu fommen, bie auf mich fortwirfen, wenn ich mich nicht mehr befinnen fann.

Unfer Jonathan in Duffelvorf hat mir feine speciam facti gegen Menbelssohn zugeschieft. Sein Verfahren scheint mir recht und fing; die Areopagiten werden schwerlich so undartebenisch fevn. —

## 385. In Derber.

Ronigsberg, ben gten Rov. 1785.

Berglich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Endlich fann ich dazu kommen, Ihnen für all das Gute zu danken, welches Sie meinem hill erwiesen und das ich in ihm genossen. Ungeachtet er mich mit seinen Erzählungen von seinem dreptägigen Aufenthalte in Ihrem Sause übertäubt, so wird mich doch nichts beruhigen und vollkommen befriedigen, als der Selbsigenuß Ihres Anblicks, so wenig ich auch den Weg zu dieser Gluckseligkeit noch absehen kann.

Den zweiten Theil Ihrer Iveen habe ich gleich benm Empfange verschlungen. Rant ließ mich anch darum ersuchen und behielt es wider seine Gewohnheit über eine Woche. Er schien mit den zwen erften Büchern sehr zuschieden, die er besser zu beurtheilen im Stande ist als ich. Eben jest habe ich as zum zweitenmale durchgelesen mit verdoppelter Institutenheit und Sehnsucht nach der Fortsehung. Das terque quaterque placedit ist mir noch nicht hinlänglich zum Urtheil und zur Uebersicht des Sanzen, wornach ich lüstern bin. Der Abschnitt über die Regierungen scheint mit weniger ausgearbeitet zu sehn. Roch zweiten

Theile vermuthe ich jur Bollenbung Ihres Manes, ben ich nicht zu anticipiren fabig bin.

Unfer Songthan in Duffelborf fann fic auf ein unbarmbergiges Gericht gefaßt maden, wenn ich ben Afpecten trauen foll, unter benen Denbelsfohn feine Wetten unferem Rriti fer ber reinen Bernunft abreffirt Bernbigen Sie doch unfern I. daß er Mendelesobne zweiten Theil abwartet, ohne fich um bas feitwartige Geflaffe ju befummern. Die Aufnahme meines Golgatha wird ibut auch, pielleicht jum Benfpiel bienen fonnen. 3ch boffe menigfiens einen guten Stoß zu erhalten, ber meine vim inertiae ein wenig überwiegen wirb. Bep mir bangt alles zusammen und in einander, wie Dimmel und Erbe. Ueber Jahr und Lag liegt Spinoza auf meinem Lifde. Ihr Thema uber Sprache, und Erfab. Tradition rung ift meine Lieblings = Idee, mein Ep, woruber ich brute - mein Ein und Alles die Bee ber Menscheit und ihrer Geschicht - das vorgestedte Biel und Rleinod unferer gemeinichaftlichen Autorichaft and Freundichaft. Bir werben uns wiederseben und ich werde an Ihren lebendigen Roblen meine todten anfteden. -

Erft vorigen Sonntag hat unfere Afabemie einen neuen Rector an dem alten abgelebten Bohlins befommen. Sohler nimmt feinen Abschied und geht nach Berlin, weil er außer der orientalischen auch die griechische Profesiue und wo möglich noch einen Civildienst oben; ein an sich reißen wollte. Ben aller Gelebessamfeit taugt der Mann gar nicht zum Untersicht, unterhält seine Juhörer mit nichts als Lebarten, welche die Syntax nothiger haben. Ins Cabinet hat er auch mehrmals geschrieben, um Academicien zu werden; der König hat immer mit einem gnädigen Rein geantwortet.

Meinen Wohlthater B. vermuthe ich jest ju Saufe, und hoffe daß ere mir melden wird. Rann au Diemand foreiben, felbft nicht an ibn. Wenn ich unfern Jacobi fo oft beim. suche, fo ift ein Zusammenhang von Umftanben und Empfindungen schuld baran, - und ich entschuldige mich felbft mit ber vielleicht falfden Borausfegung, daß er bie meifte Beit aufzuopfern bat. 2Bo Sie, liebfter Berber, Ihre bernehmen, alles ju lefen, ju fammelu, in Bachs und Sonia ju verdauen - - Ber da bat, bem wird gegeben! 3ch moch= te bor Ocham und Angft vergeben, wenn ich mich mit Ihnen vergleiche. 3ch fann nicht folecht genug von mir benten, und boch fommt es mir juweilen vor, daß ich mir und mei= nen Freunden baburch jugleich Unrecht thue. In diefem gabprinth liegt mein Schwindel.

Arbeit ift mir verhaft, noch verhafter Ruffiggang. If ein folder Gemuthejuftand Gunbe, ober Strafe ober Prufung — vielleicht eine Bolle, wenigstens ein Fegfener?

Gott helfe mir nach Berlin; von da foll mir ber Beg nach' Weimar nur ein Spring fenn. Boller Soffnung und Verlangens felbst zu tommen, schreibe ich nicht mehr ohne besondere Veranlassung in diesem Jahre an Sie, alter, liebster Freund! Gott segne Sie mit Gesundbeit, Freudigkeit und Starke!

387. Un ben Rriegerath Scheffner.

Ronigsberg, ben 17ten Rob. 1785.

Der November ber Berliner Monatschrift iff mir wichtig gewesen durch einen Briefwechsel von Labater, der einem D. Renfville aus Frankfurt im September einen Brief über die Krankheit seiner Frau dictirt hat an Possath Marcard zu Pannoder, der aus Lanusanne barauf geantwortet in einem sehr meisterhaften Lone. Der Graf zu Stollberg sagte mit schon, daß Lavater in Gesahr wäre, durch eine Krankheit seiner Fran, sich wieder ansstößig zu machen durch Experimente, die in Paris getrieben wurden mit einer Unissimmung der sinnlichen Werkzeuge, welche man jest Desorganisation nennt. Der gute Lavater hat

burch biefe neumodische Eur feine Fran in eig nen so exaltirten Bustand versett, daß sie jun Schlafe weißfagt, und Wunder redet, die ben unglaubigen und lieblofen Berlinern zum Geg lächter bienen.

Unfer Rant, ber in diefen Monaten ben Begriff beffen, mas er unter Menschenracen versteht, entwickelt, bat furglich einen Berfuch über den Grundfat des Naturrechts von einem D. phil und J. U. G. Sufeland erbalten, in bem er faft auf allen Seiten, ber Scheblimini auch oftere angeführt wirb. Der Mann bat Belefenheit und eine gewiffe Evolutions. gabe, aber nicht in bem guten Berftande, ber Ihrem Geschmad Genuge thun murde. Meine Citelfeit, in fo aute Befellicaft aufaenommen an werben, wird wohl nicht lange bauem. Ich erwarte mit ber nachken Boft ben nenes fen Band ber Mug. d. Bibl. welche fich ju einer ausführlichen Recension meines Golga. tha berabgelaffen, um mir vermuthlich Galgen und Rad aufzurichten. Wenn die Sifche nur recht angebiffen batten, fo murbe ich meinen Rober nicht umfonft ausgeworfen haben, und ich wurde bas Rirdeniabr vergnügt beschließen. und anfangen. Die langen Abende ber lieben Abbentegeit find mir immer Erndte und Bein. lese gewesen, und der Winterheerd geselliger mit feinem Mond. und Schneelicht, als bas

380. Za ben Rufestrath Gatfinet

" Ronigsverg ber 25ten Aug. 1785.

Magner, hat einige Eremplore ber philofophifden Boriefungen perforieben .. und Ihnen auch eines jugehacht i es mare mir aber fieber ... wenn Gie, erft pas Buch, vorber onfeben machten nub er Ihre Erflarung abwartete. Ich habe es in einigen Stunden burch tonfen muffen, und mein apperordentlicher Befomaf murbe Dieneicht burd einen ber er. ffen hollandischen, Saringe geschärft, die eben bamals mit ber Post angetommen waren, und ben ich mit bem Buche jugleich pergebrte. Die Recensenten in Murnberg und Daffe fcheinen nicht bey einer fo gunfligen Dist und mit fo gutem Appetit gelesen ju baben. 216 Getebrier, ift, man faungim Stange, ein foldes Werk phue Eifersucht zu loben, ober es geht thm and wie einem Kamel, vor einem Rabelöhr.

Dente ift unfer Freund Derber in fein 421es und fein vierger Sohn Abelbert in fein 7tes Jahr gegangen. Diefer doppelte Geburcstag ift von mir beute ben unferem Oberburgermeister gefepert worden.

Monbobo ift mit dem zweiten Banbe gludlich zu Ende. Blatr's Borlefungen babe ich mit ber Ueberfegung verglichen, welche fic jungen Mutter in hoffnung, Ihrer Familie und Rachweit Mitleiden, und entwohnen fic don einer solchen kunstlichen, widernatürlichen Ammen Bucht. In einem solchen Treibhause und Backosen, wozu Sie ihren Leib machen, kann kein animalisches Leben in petto, weder Franzchen noch Marianchen, gesund zur Welt kommen. Sie mussen nolens volens zum Serbrauch der frepen Lust und des kalten Wassers, freplich Schritt vor Schritt, zurücksehren, um sest und warm zu werden.

Unfer Jacobi laborirt an einer verzweiselten transcendentalen Autor. Colik. Ich habe ihm gerathen, um dieser Grillen los zu werden, nach Münster zu gehen. Er ist ein junger artiger Wittwer und ein Verehrer Ihrer Mariane. Ich gebe Ihnen also den Rath, auf Ihrer Dut zu sehn und ein wenig eifersüchtig zu werden.

— Das erste beste Blindekuhspiel einer Leidenschaft ist ein souveranes Mittel gegen alle Speculation und künstliche Einbildungen.

Gott gebe, daß wir 1786 zu Weihnachten zusammen fingen: Und ift geboren ein Kinde-lein — Alle Ihre llebel find passabel und reparabel, wenn Sie nur herz genug haben, zu ber einfältigen und unschuldigen Ratur zurückzufehren. Sie ist die herrliche Tochter ber Gottheit, und Marianne sep ihr Bild

noch florige volerzein Prebigern vondenentelein lifen — und jur Schabloshaltung lege ich theinem Gefdwaß bas Mentoires bes Mirabennben, welches ich heute erhalten:

Bellebtefter herr Dactor und alter FrenadDiesen Augenblick erhalte ich Rhien langs geswunschen Brief. Wie haben Sie so granfam;
fepn konnen, Ihre Frennde so lange auf einige Rachricke von fich und Ihrem veränders ven Aufenthalte schmachten zu luffen? Wegen ver traurigen Winserung, die wir den ganzen, von mer gehabt haben, danse lich Gott, daß, th wider meinen Willen habe zu hanse bleiben mussen. Sonst ware ich mit meinem Iohann Richael gewiß auf ein Paan Tage Ihnen in Jena unf den halb gesommen.

Eben fommt Kanter, ber seit vielent Wochen nicht in der Stadt gewesen, und aus. Ungebuld über die betrabte Witterung, und au sein Futter und den überschwenglichen Ses gen an Gowinder Getreide vor seinen Augen faulen und modern zu sehen, sein Erntenau verlassen hat. Mit seinem Preß Papier geht es nach Wunsch. — Ebbe und Fluth ift feine Erscheinung steiner Geen: und Meere.

Ein junger Student and Domnan, vor in ber Gegend Posmeisteraben einem Landebells manne gewesen schaftschaft ficht zum Sissen Sissen feinen Rotte und einen Unversiand und Missenach der Eritik der reinen Bernunft und zeine unsverschaft vor vor einen Bernunft und zeine unsverschaft Berachtung des Christenthuns, wor ran sein Lehrer gewiß sehr unschältig ist. Diese Domnauer haben aber beibe ausges schwärmt, und man höre jest nicht webe von ihnen: Der Unführer hieß Schuly; fie verstienen abet kaum Schulzianer, reschweige Rectaner, sondern Domnauer zu heißenver-

384. An Berben' till (. . 398)

Ronigsberg, ben 10ten Dct. 1785.

Alter, steber Gepatter, Landsmann: und Freund, Langer kann ich unmöglich aushalten. Ihr zweiter Theil kommt nicht an, und vom bill auch keine Rachricht. Sollte er sich bey Ihnen melden, schriftlich oder personlich, und sollte er etwa in Roth seyn, so liegen zwölf Dukaten hier für ihn bereit, und unser würdiger Oberbürgermeister Hippel hat mir ins Obr gesagt, ich könne mehr im Rothfalle sorv bern. Den 7ten d. M. ging ich wegen eines Austrages dis an die Rosgartische Kirche und gerieth auf lauter Irrwege. Wie ich zu haue hamann's Schriften. VII, Ih.

te fomme, fant ich zu meiner Areube nnb Sareden ben Grafen Rriedrich Leopold von Stollberg, ber wie ich erft nachber erfubr. bren aanze Stunden gewartet. Ich begleitete ibn bis jum Ranferlingifchen Saufe, ift noch benfelben Abend abgefahren. Der are me Sob. Dicael fam in meinem großen Berwuß fo foat nach Saufe, bag er ben liebens. murbigen Mann gar nicht ju feben befommen. Bie Rebt es mit Ihrer beiderfeitigen Gefund. beit? Berubigen Sie mich boib balb barüber mit beffern Radrichten, ale ber febr theilneb. mende Graf mir geben tonnte. Gine Saushaltung wie die Ihrige, ben einer franten Gebalfin, mit Ihren Umesgeschaften und Ropf. arbeiten! Ich weiß nicht wie mir ju Duth mirb, wenn ich baran benfe, noch was und wie ich an Sie fchteiben foll. Meine ganze mir nuerflarliche Dopochondrie icheint aus beraleichen tiefen und bunteln Eindrucken zu fommen, bie auf mich fortwirfen, wenn ich mich nicht mehr befinnen fann.

Unfer Jonathan in Duffelborf hat mir feine speciam faoti gegen Menbelssohn zugeschicke. Sein Verfahren scheint mir recht und fing ; die Areopagiten werden schwerlich so undarthevilch sevn. —

## 385. In herber.

Ronigsberg, ben gten Rov. 1785.

Serzlich geliebtester Sevatter, kandsmann und Freund, Endlich fann ich bazu kommen, Ihnen für all das Sute zu danken, welches Sie meinem hill erwiesen und das ich in ihm genossen. Ungeachtet er mich mit seinen Erzählungen von feinem dreptägigen Aufenthalte in Ihrem Hause übertäubt, so wird mich boch nichts beruhigen und vollkommen befriedigen, als der Selbstgenuß Ihres Anblicks, so wenig ich auch den Weg zu dieser Glückseligkeit noch absehen kann.

Den zweiten Theil Ihrer Ibeen habe ich gleich benm Empfange verschlungen. Rant ließ mich anch darum ersuchen und behielt es wieder seine Gewohnheit über eine Woche. Er schien mit den zwen ersten Büchern sehr zuschieden, die er besser zu beurtheilen im Stande ist als ich. Eben jest habe ich es zum zweitenmale durchgelesen mit verdoppelter Instriedenheit und Sehnsucht nach der Fortsetzung. Das terque quaterque placedit ist mir noch nicht hinlänglich zum Urtheil und zur Uebersicht des Sanzen, wornach ich lüstern bin. Der Abschnitt über die Regierungen scheint mit weniger ausgearbeitet zu sehn. Roch zwen

Theile vermuthe ich jur Bollendung Ihres Planes, ben ich nicht ju anticipiren fahig bin.

Unfer Jonathan in Duffelborf tann fic auf ein unbarmbergiges Gericht gefaßt machen, wenn ich ben Afpecten trauen foll, unter benen Mendelsfohn feine Metten unferem Rriti. fer ber reinen Bernunft abreffirt Bernbigen Sie doch unfern 3. daß er Mendelssohns zweiten Theil abwartet, obne fich um bas feitware tige Geflaffe ju befummern. Die Aufnahme meines Golgatha wird ihm auch bielleicht jum Benfpiel dienen fonnen. 3ch hoffe menigftens einen guten Stoß zu erhalten, ber meine vim inertiae ein wenig überwiegen wirb. Bep mir banat alles zusammen und in einander, wie Dimmel und Erbe. Ueber Jahr und Sag liegt Spinoza auf meinem Lifche. Ihr Thema über Erfab-Sprace. Tradition und rung ift meine Lieblings = Stoee, mein Eo moruber ich brute - mein Ein und Alles die Ibee ber Menschheit und ihrer Geschichte - bas vorgeftedte Biel und Rleinod unferer gemeinschaftlichen Autorschaft und Freundschaft. Wir werden uns wiederseben und ich werde an Ihren lebendigen Roblen meine todten anstecten.

Erft vorigen Sonntag hat unfere Afademie einen neuen Rector an dem alten abgelebten Bohlins befommen. Köhler nimmt feinen Abschied und geht nach Berlin, weil er außer der orientalischen auch die griechische Prosessun und wo möglich noch einen Civildienst oben, ein an sich reißen wollte. Bey aller Gelehrstamfeit taugt der Mann gar nicht zum Untersicht, unterhält seine Zuhörer mit nichts als Lebarten, welche die Syntax nöthiger haben. Ins Cabinet hat er auch mehrmals geschrieben, um Académicien zu werden; der König hat immer mit einem gnädigen Rein geantwortet.

Meinen Bobltbater B. vermuthe ich jest ju haufe, und hoffe daß ers mir melden wird. Rann an Diemand ichreiben, felbft nicht an ibn. Wenn ich unfern Jacobi fo oft beimfuche, fo ift ein Bufammenbang von Umftanden und Empfindungen schuld daran, - und ich entschuldige mich felbst mit ber vielleicht faliden Boransfegung, daß er die meifte Beit aufzuopfern bat. 2Bo Gie, liebster Berber, Ibre bernehmen, alles ju lefen, ju fammeln, in Bache und honig ju berdauen - Ber da bat, dem wird gegeben! 3ch mochte bor Scham und Ungft vergeben, wenn ich mich mit Ihnen vergleiche. 3ch fann nicht folecht genug von mir denten, und boch fommt es mir juweilen vor, daß ich mir und mei= nen Areunden badurch jugleich Unrecht thue. In diefem Labprinth liegt mein Schwindel.

Arbeit ift mir verhaft, noch verhafter Duffiggang. If ein folder Gemuthezuffand Gunbe, ober Strafe ober Prufung — vielleicht eine Bolle, wenigstens ein Zegfener?

Gott helfe mir nach Berlin; von da foff mir ber Weg nach Weimar nur ein Sprang fenn. Boller höffnung und Berlangens felbft in tome men, schreibe ich nicht mehr ohne besondere Beranlassung in diesem Jahre an Sie, alter, liebster Freund! Gott segne Sie mit Gesundbeit, Freudigkeit und Starke!

387. An ben Rriegerath Scheffner. Ronigeberg, ben tzten Rov. 1785.

Der Rovember ber Berliner Monatschrift ist mir wichtig gewesen durch einen Briefwechsel von Ladater, der einem D. Renfville aus Frankfurt im September einen Brief über die Krankbeit feiner Fran dictire hat an Posenth Marcard zu Hannover, der aus Lanusaume darauf geantwortet in einem sehr meisterhaften Lone. Der Graf zu Stollberg satze mit schon, daß kavater in Gefahr wäre, durch einer Krankheit seiner Fran, sich wieder anstädig zu machen durch Experimente, die im Paris getrieben wurden mit einer Unisimmung der sinnlichen Werkzuge, welche man jest Desorganisation nennt. Der gute Lavater hat

durch diese neumodische Eur feine Frem in eig nen so exaltirten Bustand versett, daß sie jun Schlase weißfagt, und Wunder redet, die den unglaubigen und lieblofen Berlinern zum Bes lächter dienen.

Unfer Rant, ber in biefen Monaten ben Begriff beffen, mas er unter Menschenracen verfieht, entwickelt, bat furglich einen Berfuch über ben Grundfas bes Naturrechts von einem D. phil und J. U G. hufeland erhalten, in bem er fast auf allen Seiten, ber Ocheblimini auch bftere angeführt wirb. Der Mann bat Belefenbeit und eine gemiffe Evolutions. aabe, aber nicht in bem guten Berffande, ber Ihrem Gefcmack Genuge thun murbe. Dei. ne Eitelfeit, in fo ante Gefellicaft aufgenommen in werben, wird wohl nicht lange bauem. Ich erwarte mit ber nachften Poft ben neues ften Band ber Ang. d. Bibl. welche fich ju einer ausführlichen Recension meines Golaa. tha berabgelaffen, um mir vermuthlich Galgen und Rad aufzurichten. Wenn bie Sifche nur recht angebiffen batten, fo murbe ich meinen Roder nicht umfonft ausgeworfen haben, und id murbe das Rirdenjahr vergnugt befchließen. und anfangen. Die langen Abende ber lieben Adventogeit find mir immer Erndte und Bein. lefe gewesen, und der Winterheerd geselliger mit feinem Mond. und Schneelicht, als bas

noch flörige vierzein Pretigen und mentinte befen — und jur Schabioshaiting lege ich ineinem Gefchudy bas Menoiterbes Mirabran ben, welches ich hinte erhalten.

363. Un Gottlob Emanutt Einbuet.

Ronigeberg ben 4. Det. 1785.

Billeberfter Herr Doctor und alter Freund. Diesen Augenblick erhalte ich Ihren laugh gestwungenten Brief. Wie haben Sie so graufam febn kbunen, Ihre Freunde so lange auf einge Rachricke von sich und Ihrem veränders ten Aufenthalte schmachten zu: lassen? Wegen ver traurigen Wiererung, die wir den ganzen Bommer gehabt haben, danke ich Gott, daß ich wider meinen Willen habe zu hause bleisben mussen. Sonst wäre ich mie meinem Iospann Nichtel gewiß auf ein Paan Tage Ihnen in Jena unf den halb gekommen.

Eben fommt Ranter, ber seit vielem Wochen nicht in der Staat gewesen, und aus Ungebuld über die betrübte Witterung, und all sein Futter und den überschwenglichen Ses gen an Gommer. Getreide vor seinen Augen faulen und modern zu sehen, sein Erntenan verlaffen hat. Mit seinem Preß, Papier geht es nach Bunfc. — Ebbe und Fluth ift feine Erscheinung steiner Geen und Meere.

Ein

jungen Mutter in hoffnung, Ihrer Ramille und Racwelt Mitteiden, und entwöhnen fic don einer solchen kunftlichen, widernatürlichen Ammen Bucht. In einem solchen Treibhause und Backofen, wozu Sie ihren leib machen, kann kein animalisches Leben in petto, weder Franzchen noch Warianchen, gesund zur Welt kommen. Sie mussen nolens volens zum Ses brauch der frenen Luft und des kalten Wassers, freplich Schritt vor Schritt, zurückkehren, um fest und warm zu werden.

Unser Jacobi laborirt an einer verzweiselten transcendentalen Autor. Colif. Ich habe ihm gerathen, um dieser Grillen los zu werden, nach Münster zu gehen. Er ist ein junger artiger Bittwer und ein Berehrer Ihrer Mariane. Ich gebe Ihnen also den Rath, auf Ihrer Dut zu senn und ein wenig eifersüchtig zu werden. Das erste beste Blindekuhspiel einer Leidenschaft ist ein souderanes Mittel gegen alle Speculation und fünstliche Einbildungen.

Gott gebe, daß wir 1786 zu Weihnachten zusammen singen: Uns ift geboren ein Rinde-lein — Alle Ihre llebel find passabel und reparabel, wenn Sie nur Derz genug haben, zu der einfältigen und unschuldigen Rachter zurückzufehren. Sie ist die herrliche Tochter der Gottheit, und Marianne sen ihr Bild

Ihnen im Spiegel! Friede und Frende, Ste gen und Enade jum neuen Jahre !

389. An Berber.

Ronigeberg, ben 19ten 3an, 1786

Berglich geliebteffer Gevatter, Landsmann und redlicher Freund, Ihren Brief erhielt ich eben ben 12ten b. D. ba mir ber Ropf gang benommen war von bes Menbeissohn plativ chem Cobesfalle. Ich batte die Morgenfinn ben nur ben ber erften Erfceinung durchge. blattert, und eben machte ich wieder ben Unfang mit ichlechtem Kortgange und etwas auf gebracht, als ich den Cod des Berfaffere erfuhr; ba meine ehemalige Freundschaft für ben armen Mann aufwachte, und es mit recht weh that, ihm nicht einmal por feinem Ende gefdrieben ju haben, um ihm einige Erlauterungen mitzutheilen. Aber Gie urtheie ien gang recht von ibm. Er glaubte meber Doft noch ben Propheten, ungeachtet er fie Aberfest batte, und murbe allen meinen brief. fcaftlichen Berficherungen auch nicht getrant haben. Der Unglaube ift Die altefte, ftartfte, und neben dem Aberglauben die einzige naturliche Religion. Den 27ten Robember babe ich bereits ben 63ten Band ber A. b. Bibl. erhalten; nun werben Sie Dro. II. - IV. aud

gelefen baben. Dit ber lateinifchen Beitung bin ich recht gufrieben gewesen, und munichte aus Dantbarfeit ben Berfaffer ju miffen. Ein maßiger Benfall ift mir lieber, ale ein berbachtiges übertriebenes lob. Aber an bem polittiden Philifter &. muß ich mich racen mit einem Efele . Rinnbacten. Das habe ich ibm bennahe zugeschworen. Und ich will von meis ner Autorschaft eben fo feverlich Abschied neb. men, als ich bor 23 Jahren felbige angetreten babe. Sobald ich von meiner Arbeit gludlich entbunden bin, werde ich bas geleg. te En anmelden. Der Ropf bat mir bereits fo gebrannt, daß ich bon Sinnen zu fommen glaubte. Sacobi bat feinen Jehn an mir gefunden, und ich beforge ibn beunrubigt in haben burd meinen Autor Barornsmus. Das Befie mas ich thun fonnte war frenlich, ans mir felbft fur ibn eine gabel ju machen, an ber er fich fpiegeln fonnte.

Run haben Sie anch schon ben Remton in nuce im Janner gelesen. Das kleine Ding thut eine allerliebste Wirkung gim ersten mat. Das bis et ter lectus vermindert immer unter die Ueberraschung. En! En! mein lieber Gebatter, kandsmann und Freund, daß Ihnen die Schläge Ihres alten kehrers so weh thun, gefällt mir nicht techt. Dies gehört zum Austerspiel, und ohne diese veniam mutum nuß

man forger micht eintaffen. Seber ante Roof bat ift einem Satund, Engel : nathig fant eines rothe Mannen, hefbroart (bemiellationifiches Blutes und ben Bortgang ber Arbeit, Before bers fo lange biefe noch unter bem Umbos ift, Das bient im Grunde alles ju Ihrem und Ibres Berts Bestem, wenn Gie es gut ane menden wollen - et ab hoste concilium, Und Das ift Rant nicht, fondern im Grunde ein anter homunculus, bem Sippel eben fo ein Ende, wie bem Menbelsfobn weiffagt. Das Schreiben ift ibm jest eben for ein Bedurfniß, wie bas Reben und Blanberno: Der finigl, Bibliothecar foll fich febr fur biefen weifen Bentrag jum neuen Jahre bedumbtithaben, wie leicht ju ernchten. Sind Giet midborf. in der Salfte Ihrer Ibeen In Bind feine Erinnerungen ohne Grund , fo Mallen Re bon felbit weg. Saben fie: Brund; befto beffer fur Bie, ibn noch ben Beiten ju nentbecfen und fic barnach richten au fomnen. - Mifo if beit Brod mit Rrenben, trint beinen: ABein mit watem Mathe, benne being Mort anefallt Gott. Diefer Billiaungstrieb zumieo Glaube balt bod immer: feft, menn alle anbere Strift reifen. and wall to

Sat Sie ber gute Safeli aus Borlie befucht, wie er fich vorgenommen? Er hat mir eine

Gottesbercheidigung über die Zulassung bes Bosen empfohlen, die ich, bier nicht auftreiben kann und diese Woche verschreiben lasse. State bessen habe ich hier eine, alte Abhandlung von demselben Autor de Wante, über die Verrbindlichkeit der gattlichen Gesete von der Topdesstrafe des Wörders ic., gefunden. Ich meiß nicht ob mein Urtheil bestochen ist; sie hat mier ungemein gefallen, und ich habe viel neues, bepnahe anticipittes gegen den genium sacculi darin gefunden, daß ich die andere Schrift nicht erwarten kann, um meine Rengierde zu sielen. Rennen Sie selbige, so bitte ich mier Ihrtheil ans, das meinige zu berichtiegen.

390. In bie Fran von . . . . in Konigeberg.

Ronigeberg ben 5ten Febr. 1786.

医二氏性腺素素 化双氯化二

Die Schwacheiten meiner leiblichen Gesagenwart, wodon E. D. begeits ein Beweis meines Gehorfams abgelegt worden, haben seit Rurzem so überhand genommen, daß ich Ihnen, Snädige Frau, den Eckel einer perstulichen Aufwartung durch einen langweitigen Brief ersparen muß.

Den zen bes Christmanats, ba Apoll mitallen 9 Musen und 3. Gratten, Corfifa und ber Kaifer von Japan mit Juruffung einer Albernen Dochzeitinbel beichaftigt maren fam ich mit einem fcbiefen Daute und ankerorbentlicher gabmung meiner fpracharmen fot. ternden Bunge, die fich oftere und mehr burch ein verbiffenes Stillfdweigen ber Achtfamteit als durch Schmeichelepen an großen, farfen, fconen und reiden Beiftern verfundigt haben mag, ju Saufe. Bon biefer Zeit an ift mein Ropf und Dagen bennahe vollig gerffort, bag ich wenig hoffnung babe, bas Band ihrer Darmonia praftabilita, wie die Gelehrten es mennen, wieber bergeftellt ju erleben. Raum bin ich im Stande ben geringften Bufammen. bana meiner Gebanten und Ausbrucke ju eramingen, ohne Uebelfeiten unter meinem Dem gen ju fublen, die ben einem alten Dan. ne, feiner naturlichen Deutung noch lacherlichen Confequen; fabig find, wie etwa ber Sau ben jungen empfindseligen Damen eintreffen fonnte.

Borgeftern besuchte ich eine Freundin, weld che meine einzige hiefige Gevatterin ift, die ben Tag vorher mit einem hocht gefährlichen Magenkrampfe befallen war, und fam mit einem Anftoß von Fluffieber und einer Deisferfeit zu hause, von der gestern die glaube würdigsten Manner, welche der himmel zu einem Besuche ben mir zusammen führte, Ohrenzeugen gewesen find. Ihre Ramen

find in dem Hochgraff. Saufe jum Theil bestannt und beliebt, daß ich eben deswegen Bestenten trage, die Ehre und Würde ihrer Freundschaft für mich, zum Beleg einer soliden Rleinigkeit, wie meine zufällige Beiferskeit ift, zu misbrauchen.

Em. Dochwoblaeb. fommen übrigens aus ber Sauptftabt eines Churfurftenthume, bie um Unglud bes Ronigreichs Preußen ( wie einft Baricoan fur Sachien ) bie Refident unfere großen Ronias ift - aus einer Refibent, mo ich nach bem Cobe einest judi. fcen Beltweifen und feit ber Abreife eines rechtschaffenen gandsmanns nach Paris, feinen Freund weiter babe, auf den ich mich får jest befinnen tann; aus einer Refibent, bie iwen meiner lebenden greunde eines Mords beschuldigt, ohne zu wissen, daß fie felbit eis ne Meuchelmorberin und verpeftete Reindin aller Wahrheit und öffentlichen Wolffahrt ift - bie fich mit bem Mart unferer weußischen Clenbefnochen: maffet.

Gott ift nicht ein Gott ber Tobten, sonbern ein Gott ber Lebendigen. Berzeihen Sie
es also, gnadige Frau, wenn mein Herz, so lange es noch felbst lebt, für zwen lebendige Freunde stärker und gewaltiger schlägt, als die allgemeine beutsche Baal mit ihren mimischen Engeln und merkurialischen Hofrathen

um ben Leichnam eines Mofes und Natons. Die Bruber im Bantheismo, wie Die Gelehr ten es nennen, gewefen fenn follen, ju benlen und wehzuflagen im Stande fenn wirb. . Da id, meine guadige gran, lieber Bort balte als broben ober verfprechen mag, fo baben Sie Mitleiben mit einem alten. Inbaliden, der an nichts denft als fein Saus in bestellen ober reisefertig ju fevn, ber ohne Magen, Ropf und Stimme, fic bon ber großen Belt absondern und aus Roth die Ginfamfeit feines wuften Rammerleins allem Beraufd und Geprange vorziehen muß; bem Berlin noch gleichguttiger als ein welfches Bedlam ober dalbaifdes Babel ift; ber alle Salo monifche Berrlichkeit nicht mit bem Loos eines Lazarus vertaufden mochte; ber mit einer aucferfüßen Rache im ichaumenben Munde smit einer Buth die nur ein Sauvage du Nord, aber fein alles germalmender Runftrichter ber reinen Bernunft nach ju empfinden fabig ift, bas Ende aller Dinge und fein eigenes jum einzigen Angenmerf ber wenigen

ihm noch übrigen Augeyblide macht.

Snabige Frau! ich bin Gottlob am Ende
all' meines Schreibens und auf ber lesten Seite dieses großen Bogens. Darf ich Ew. Dochwohlgeb wohl noch zumuthen, ohne es mir zu verargen, noch zu vergeffen, bem hocharafe

fiden Saufe meinen unteethanigften Dant fie die mitgetheilte frangofifthe Abidrift, Die ich eben diefen Augenblick erhalte, ju erfennen in geben, auch fich meiner alten Freundin. beren bofer Rame mit bem ublen Ruf bes meinigen fo unichulbig fompathiffet, ben Belegenheit zu erinnern. Bielleicht thut Die Borfebung Wunder ben irgend einer mobithatigen Quelle Dero poetifden Ginbilbungefraft, mit ber Ericeinung meines Schattens Genüge in leiften und auszufohnen. Dit biefem einzigen Banfche, ber mir bon Bergen gebt, ber aber Leben und Glud fur alle Bilgrime nach Rube vorausfent, menn' ich alles was ich nicht aus. ubructen bermogent bin, und erfterbe mit ber tiefften Chrerbletung und lebbafteften Soff. nung eines beffern Bieberfebens

: Derb

anterthanigst ergebenster benifithinftell. 3. G. D.

391, Un 3. Fr. Partinod,

Ronigsberg ben joten Dart 1786.

— Gestern Abend brachte mir ein guter Freund ben Marz der Berliner Monacschrift, die auch von Mendelssohn und den dazu gehörigen Sändeln überläuft. Unser Landsmann R. bekommt sein Theil, hat aber einen breihamann's Schriften VII, Ab. 20

ten Riefen und bie Gabe einer feichten Gant ger. Dag ich Antheil baran nebnies fonnen Sie leicht erachten. Ich babe feit bem inten Dec. meinen Ropf ziemlich angestrenat, aber mit wenig Rostagna, um auf eine eben fo fenerliche Art meiner fleinen Antorichaft ein Enbe in machen, als ber Anfang meiner fofratifden Denfwurdiefeiten gewefen. Bon biefer fubliden Arbeit, in beren Unternehmung ich Sie nicht mißbrauchen fann, baugt die Sammlung meiner Schriften ab, aber vother Die Ausführung meiner Reife-Gerath mir dieser Schluff, so tonnen Sie fic beffo mehr Northeil von der Ansgabe: versprechen. Dist lingt er, fo mag alles mit mir felbit zu Stand und Aliche werden. Dies ift mein Blan, ben ich Ihnen in aller Rante mittheile, und fact eines Soluffels an affen meinen verlornen Maattern, von beffen Aufudbme das übrige får Sie und mich abhangen wird.

392. In ben Kriegerath Scheffner.

Ronigsbeng ben izten Darg 1786.

Sie erhalten hieben ben britten Theil von Lienhard und Gertrud, bas einzige Bach: was ich von neuen Sachen gefanft, und bas bei fie, bas ich feit ben philosophischen Bortefunigen ichen bas R. T. gelefen. Der Berfaffer

hat die Schreibart ganz nach bem Rationals ton herabgestimmt. Ungeachtet dieses Jehlers für Liebhaber der Reinigkeit und Deutlichkeit, giebt es unwidersiehlich schone, starke, große Stellen, daß man sich gar nicht daran satt lesen kann.

Wie fommen Sie in aller Bekt, booff. inebrender Rreund, auf die Rengierde, mein Urtheil aber . . . . . . . . . . u miffen? Det bloge Dame biefes Schriftgelehrten mar ichon fo ominos fur mich, daß ich alle meine Beredfamteit zu Uferd und an Ruß aufgeboten ! wie ich nach Berlin fcbrieb, daß fein ..... fic jum Rachfolger bes Lilienthal qualificiren tonne. Bor einigen Rabren war ich im Ernft bettlågedig, und jemand brachte mir ben er ften Theil eines Werfes, bas mit bem 36rb gen timerled zu fenn fceint. Da mein Rame felbft ein wenig ominos ift, fo las ich mit aller Andacht, aber mit ber Erbanung wollte es fo wenta fort, daß ich mich um bie fole genden Theile nichts befummert babe.

Ich winschte den Doctor: lieber in Berlin als in Binigsberg verforgt zu fehen. Da met dem neuen Gesangbuche nur die Saifte der neuen Resormation geleistet worden, und und noch eine neue Bibel mumgänglich :nothig ift, num ganz neue Christen zu sepn, so gebe ich meine Stimme zur Andsertigung derfelben nach

Maggabe bes Tellerischen Botterbuches, bas teinen würdigern Executor als diesen Schrifte gefehrten finden könnte. Ich hoffe, daß in feiner neuen Bibel auch mein Name weber Dmen moch Scandal mehr senn wird.

Ans Beimar und Bandsbeck weiß ich nichts. Duffelvorf ift ber einzige Ort im beil. rom Reich, wo ich zu hause gehöre, und ber einzige Canal, ben ich nöthig habe, um in meiner Bufte nicht zu verhungern.

Rommt Ihnen ber Promethens auch so ktäglich vor, wie den judischen Kunstrichtern? Jacobi ist nicht Berfasser davon. Mein Freund Erispus, welcher der einzige Dichter hier ift, den ich darüber zu Rath gezogen, schik es bioß wegen seiner Parte, die meines Erachtens zur Ratur des Gegenstandes gehört, und worin der alte Menschenschöpfer und Bildhauer mit den modernen Feuerdieben von ganz giebchem Gehalt und Stoff ist.

Die beiben letten Theile bes Abelung über ben beutschen Styl habe ich mit genaner Borbanf einen ganzen Bormittag zu lefen befommen. Sie haben wie ein Digeftio mir Dien- fie gethan-

Rutich erhalte ich einen Brief mit ber Anfichrift: tonigl preuß. Badofen . Berwalter. Porto tum mir 44 gr., ich habe mich aber bafür fatt gelache. Bur keliebigen Rachabinung, wenn das Effen nicht mehr fomeden will.

Ich frene mich auf Ihren Befind; aber jum Gefellschafter tange ich eben so wenig als jum Arbeiter quoad materiale; benn jum formale habe ich mein ganges Leben nicht getangt in feinem einzigen Stuck.

393. An Frang Buchole.

Ronigeberg ben aten April 1786.

1 Md. mein auserwählter, ach mein erwinichter Cobn! Wir fieben alfo noch auf bem alten Aufe. Ihr Stillschweigen war mir Alfanas wohlthatig, aber in die gange wurbe es mir verbachtig und veinlich. Ich glaub. te mir wirflich Ihren Unwillen jugezogen in baben, und war entichioffen, felbie gen mit eben bem Dergen, wie Ihre unberdiente Gute ju tragen. Es freut mich berg. lich, daß alles gut geht und ftebt. - 3ch werde Ibnen nicht viel ichreiben, und trane mir fanm ju, Ihren Brief beantworten ju fonnen. - Richt Beimar, fondern Munger und Ihr Saus ift ber Beerd, ben bem ich mich zu erwarmen und zu verjungen boffe. -Meine Gefundheit erfordert ichlechterdings eine Ausstucht und Reise, und ich dachte, Sie batten mir Urfache gegeben, mein Leben mehr

su lieben als zu haffen, worin ich bennahe weiter gefommen ware, als es recht und gus ift. Meinen Freund Rraus bringe ich auch Ihrem ehrlichen Schwaben mit, wenn alles nach menschlichen Entwürfen geht, benen Gott sich mehr accommodirt, als wir den seinigen zu ehnn im Stande find und Enst haben. —

Der befte Magnetismus und fdwerke fur mich, wie ich noch jungst an Jacobi schrieb, if I Cor. XIII. Ihre und Marianens opera werben Ihnen beffere Commentarien, als Sobann Cafpar's und Johann George gebructe Randaloffen feon. Giebt es einen Dagnetismud, fo taffe er fein Dafebn durch Berfe beweifen, gegen die fein Zweifel fatt finden tann, und burch Kruchte, die ebler find als Beiden und Bunberfrafte. Alle Menfchen find Laguer - aber bie Babrbeit ift einfach und brancht nicht viele Runfte. Bir wollen barie ber mundlith mehr reben, feber muthwillig als ernfibaft. 3ch weiß wenig felbft babon; es hat mir aber immer geabnet. Ich umarme Sie und Ihre fruchtbringenbe Balfte in Geiff und Babrheit eines bon Grund bes Bergens erfenntlichen und aufriedesen Baters, und icon in Gebanten reifenden und fommenben Theil mehmere und Beugen.

## . 394. An Detter. .....

Ronigsberg ben aten April 1786.

Run, mein alter lieber wärdiger Freund, Sie haben mich nicht vergeffen, das weiß ich, mod ich habe auch genng an Sie und Ihr Saus gedacht, wo alles, wie ich hoffe und wünsche, wohl stehen wird. Wir haben hier seit Mittwoch nicht nut Frühlings = sondern bennahe Sommerwetter, das den Aranken wohlthätiger seyn durfte als den Gesunden und Starten, die zum Misbranch desselben geneigt sind und sich im Genuß nicht mäßigen könner. Bott gebe, daß dieser Sommer die Mängel des vorigen Jahres ersehen mag und allen, durch einen guten nexum rerum.

Sie find meinethalben in Sorgen gewesen, und ich banke Ihnen, lie fer kandsmannsfür ben Antheil, ben Sie an meinem Schicksal nehmen. Ift Ihr britter Theil ber Iven ober ber zweite Theil ber: zerfweuten Blättet zur Oftermesse serig geworden? Ich bestle barum, weit ich mir Erquickung baben auf einnige Stunden verspreche, und ich selbige sehe nöthig habe. Daß ich im Genuß anch leider sehr eilsertigt bin, und daß ich die Innigseit der Daner vorzuhe, ist ein Ratursehler, den ich kaum ablegen werde. Ich will bas En-

de von allem feben, und dann fige ich bisweiten erschöpft ober überladen.

An unserem Jacobi in Duffelborf habe ich mich in diesem Jahre ju Spott nud Schande geschrieben. Wein Kopf leidet von dem Zustande meiner Eingeweide, das fühle und merke ich jest gar zu handgreislich, und habe das ber halt gemacht, und will mir Zeit lassen mich zu erheben und zu besinnen, daß ich von weuem aufangen kann, wenn noch ein Leben sicht mich in Gottes Hand ist, woran ich nicht verzweise: angenpass abd ift, woran ich nicht verzweise: angenpass abd in die den passen.

Wenn nicht Jacobi burch meine Widerforie de und Ausschweifungen gang irre gemacht worden ift, fo erhalten Sie vielleicht balb ben erften Bogen meiner Schrift, womit ich foliefen will, die ein mabrer Benout fur meine alte Dufe ift. Diefer erfte Bogen ichien mir damale ziemlich gut gerathen zu fenn. wenn ber Teufel nicht, wie benm Unfange ber helten Beit, fein Spiel gehabt und affes wieder verborben bat, felbft in meinen eigemen Mugen. Bad biefem Spesimen munichte ich die übrigen. Ich bin aber auf einmal in ein fo leibenfcaftliches, blinbes unb tanbes Gefdwag gerathen, daß ich ben erften :Eindruck meines Ideals gang berüber verloren, and feine Ower davon wieder berfiellen fann. Lachen Sie über meine Rahmredigifeit; es war eine Chernbe. Gefialt mit einem fammenben Schwerdt über bas allgemeine bentsche Babel, wodurch ich wie begeißert wurde; und nun geht es mir wie den mit Blindheit geschlagenen Lindern Sodoms, welche die Thur nicht finden konnten, wo die Engel eine kebrten.

Ich wünschte, daß der Probebogen, den ich für Sie bestellt, Ihnen nach verrichteter Arbeit zu einem Ofterstaden käme, weil er so weit reichen würde, als genug ift, meinen Plan zu exponiren. Ihre Freundschaft ist die diteste, dewährteste, wie Ihre Humanität. Theilen sie mir Ihr Gutachten mit und Ihren Gewissenstrath, ohne alle Sosiichkeit, in so fern sie der Humanität entgegengesest werden kann, sondern mit altdeutschem Biederherzen.

An das philippisirende und judaistrende Geschmier in Berlin mag ich nicht denken; ich
fann mir leicht vorstellen, daß Ihnen eben so
ju Muth wie mir daben gewesen senn wirds
Das A und a läufe im Grunde auf nichts als
ein Ideal der reinen Bernunft hinand,
und dadurch gewinut man einen unendlichen
Spielraum zu den willschlichsten Einbildungen; von der andern Seite wird alse Wahrbeit zur Schwärmeren. Durch diese Sprachverwirrung wird der Thurmban von selbst auf-

ideen. Saben Sie in Miller's Dorfidule bie minier Cirabe gegen bie Bibel getefen? Bope ein Metanboffer! Mit einem noch fartein Erctemations Beiden ift die Rrage, ob Beffing und Menbelsfohn, und wie fie es gewefen, menigftens für eine große Ciaffe bon Lefern, und ju ihrer Beruhigung aufzulofen und ju enticheiben mit eben fo viel Energie als Enargie. Dies ift mein ganges probifches En, an bem ich brute, bag es eine Geftalt gewinne. Die alte Frage Agues : Wie beißt Er und fein Gobn? weißt bu bas? ober bes mir noch immer lieben Berfine: Minimum est quod seire laboro; de Jove quid senrio? Wenn ent bie Bermunft jur machfernen Rafe wird, so werden naturlich die unphilofopbifchen Borftellungen bon Gottes Dafenn und noch mehr von feinem Borte bie ebentheuerlichften Sirngefplunfte unter bem Ramen pon metaphyfifden Theoremen und Problemen. Ach nebnie nicht bloß als Landsmann und Batriot , fondern aus einem weit naberen Intereffe an Rante Autorfchaft Untheil. Es geht mit mit fom wie ihm felbft mit ben Berlinern. Menbelfobne Borlefungen find ibm ein Go-Rem ber Sanfdung, Die ber Menbeisiob. niften Befchreibung eines Donbfachtigen abnlich ift. Mir tommt fein ganges Softem nicht um ein baar beffer bor. An feinem ben bei ven ift mie gelegen, und will mich in keines weiter einkassen, als bloß mich an die Grundfäulen halten, die whymstichig seide. Das übrige findet sich per nexum verum von felbst.

halt! lieber Landsmann, Gevatter und Freund, ich umarme Sie unter taufent Segendgrüßen. Schließen Sie mich auch in Ihn hohempriesterliches Gebet, wie in dem Urim und Thunkum Ihres freundschaftlichen Gergens, daß ich von meiner Leibes, und Seelenburde glücklich enthunden werde. Meine vereirungswürdige Frau Gevatterin weit es auch, wie einer guten Seele in diesen Umständen zu Muthe ist, wenn man nach Jerem. XLIX. 24. gappelt und in Lengken und Schwerzen ist. Gott gebe Ihnen fröhliche Oftern und fegne Ihr ganzes Hans.

## 395. In Berber.

Ronigsberg ben 28ten Dai 1786.

Mein herzeuslieber Sevatter, Landsmann und Freund, Den 27ten v. M. hat Dartkuoch meine Bintschrift um Urland mitgenommen, Den 19ten d. M. erhielt die Direction eine Antwort: man wollte wissen, ob ich wirklich so trank ware, wie ich vorgabe, und wohin ich meine Zusucht nehmen wollte? An demisten Tage autwortete die Direction zu mei-

wem Bortheile, und nun ift alles jum Ja ober Bein reif. Db ich Sie zuerst ober zulest seben werbe, weiß ich nicht. Das lette hatte Bortheile für uns beide. Auf der Rückreisse bosse ich gelehrter, kinger, gesetzer, auch vielleicht ein wenig artiger zu sepu, als auf der Hinreise, und werde mehr zu erzählen wissen. Der erste soll also dadurch nichts verlieren, wenn er auch der lette würde; und in der Frennbschaft giebt es keinen Rangstreit.

Morgen gebt foon Die funfte Rortfebungmeiner Schrift ab, und ich boffe, noch biefe Boche and bie fechote. Wenn ich bis an bie Morgenftunben tomme, will ich eine Paufe machen, und wenn einmal bas Gange iber-Randen ift. Beitlebeus baran benfen und mir es nicht mehr geluften laffen. Ich babe Pfere be . Arbeit nothig, meine Ibeen ju biluiren und fie potable ju niechen. Erifpus ift mein Ennthind, und wir jupfen einander weidlich Die Obren; er mit feiner flachen Sand, ich mit ber geballten ganft. Bir verfieben uns aber je langer besto beffer, und bismeilen sem wechfeln wir bann unfere Attribute, bal er bartmanlig ift und ich bas weichmaulige Bferb. Die Seibf . Eritit meiner Arbeit ift vielleicht imehr werth als bie Arbeit felbft; nur Schadt baß jene weder geschrieben noch gedruckt werben tann, wie fich fein Buder mit Buder effen laft. Meinem Ariel zu Pempetfort habe ich schon eingebunden, alles noch fencht aus der Presse zu übermachen. Entziehen Sie mir Ihre Erinnerungen nicht, wenn Sie selbige nöthig sinden; der Benfall kommt zeitig genung; aber post factum kommt der gute Rath zu spak.

396. Un S. gr. hartened.

Ronigsberg ben 12ten Int. 1786.

Mein after lieber Freund und gandemann, 36 babe ben oten b. D. Ihr Schreiben erhab ten, bin aber nicht im Stanbe gewesen, eber barauf zu autworten; nicht aus Mangel bes Entidinfies, der bereits ben Lag nach Ihrar Abreise gefaßt war, und durch die Ueberieanngen ber mir baju genommenen Beit nicht geandert worden ift; fondern wegen meiner elenben Gesundheits - Umftande, Die auf meinen Ropf und meine Gebanten aufferorbentisden Ginfing baben. Richt "Delicateffe ju nehmen" mas mir gegeben wirb - benn bag ich gar nichts bavon in mir fuble, bavon baben Sie Beweife genng - fonbern moine Selbfterfennenif, Die, fo fowach fie auch fenn mag, boch immer ber Dagftab fenn muß, nach bem ich meinen Rachften benrtheilen und mein Verhalten gegen ihn vor

meiner Bernuttft fowohl als meinem Be wiffen rechtfertigen muß. meine transiae Belbfterfenntnig verbietet mir fcblechterbings, die meinem Rinde jugebachten Bohlthaten anjunehmen und davon fur fie und mid Se brand ju maden. Ihr guter Bille bleibt in Gottes Augen und auf meiner Rechunna für bie That. Ich erfenne ben Werth beffelben, aber um biefen gnten Billen Ihnen und fur mich zu erhalten, fann ich aur Ausführung beffelben mein Ja nicht geben Bon ben Berbindlichteiten bie Gie mir schuldig zu fenn vorgeben, weiß ich fein le benbiges Wort: aber bie meinigen green Sie find befto tiefer in mein Gemuth eingegraben Unfere Grundfate find fo beterogen und ungfeichartig ale unfer Stand. Sie ein Matiger Ranfmann: ich ber untbaffaffe Griffenfanger. Bir fonnen alfo ben aller inferer gegenfeiti weil' Rreundichaft und in tein gemeinschaftliches Tod von Intereffen einspannen laffen, obne einen innaufhorlichen Biberfpruch vorauszufeben ber unferer Gefinnung nachtbeilig feon marbe. Ich beinfe bon Ergiebung inib von Gelbfachen, wie von allen Mittefn, in theoretifth ! Gie nruffen bailn praftifder (und tonnen es gum Theil) ju Bert geben. Deine Grundfäße uber ben einen Bimct auszuframen lobnt ber Dube nicht, weil-fie gu

Ihrer Ameribang nichts tangen foaren, und weil in allem, auch bierin, jeder feines eis genen Glanbens leben muß. Go ungleich ber-Kall swifden Ibnen und meinem erften Bobltbater in Dunfter ift, fo muß ich Ihnen doch aufrichtig fagen baß ich unter bem Drud feiner Wohltbaten genng leibe, und babon fo gebeugt werbe. beg ich meinen Soule tern feine andere, fdmerere Burbe auflegen fann, wenn ich ber gaft nicht unterliegen foll-Bon einem folden Gefühl laßt fich tein wabe rer bestimmter Begriff mittheilen. Re buntler, deflo inniger. Ein Mistrauen gegen mich feibft macht mich eben fo mistrauisch gegen die gane je Belt : und biefes Distranen ift eine fuen vacui, bie mich besto fester on bie Borfebung anfolieft und feffelt und im eigentlichften Benkande macht zu einem gebundenen Anecht bes einzigen Deren und Baters ber Denfchen.

Gleich den Tag nach ihrer Abreise fühnts mich ein Zufall zu Jacobi, der mir die Imteressen aufdrang. Dieser kleine Umstand triebmich noch denselben Tag, mehr ans Von sich als Borwiß, zur Baronesse. Sie schien eben so ungeduldig zur senn, mich zu sehen, als ich es war, meine Var sichs ben Zeiten auzubringen. Sie wußte wir meiner kein Licht zu geben, als, was Sie ihr geschrieben hatten, und vertraute mir Ihre

de von allem feben, und dann fige ich bisweilen erschöpft ober überladen.

An unserem Jacobi in Duffelborf habe ich mich in diesem Jahre in Spott nud Schande geschrieben. Wein Kopf leidet von dem Zweschrieben. Wein Kopf leidet von dem Zwestande meiner Eingeweide, das fühle und merke ich jest gar zu handgreistich, und habe daber halt gemacht, und will mir Zeit lassen wich zu erheben und zu besinnen, daß ich von neuem ansangen kann, wenn noch ein Leben für mich in Gottes Hand ift, woran ich nicht verzweiste: axogumen add ux ihnzege punn.

Wenn nicht Jacobi burch meine Biberfpris de und Ausschweifungen gang irre gemacht worden ift, fo erhalten Gie vielleicht bald ben erften Bogen meiner Schrift, womit ich folieffen will, die ein mabrer Benout fur meime alte Dufe ift. Diefer erfte Bogen ichien mir bamals ziemlich gut gerathen zu fenn wenn ber Teufel nicht, wie berm Anfange ber beden Beit, fein Gviel gebabt und affes wieder verborben bat, felbft in meinen eigemen Mugen. Dach biefem Specimen munichte ich die übrigen. Ich bin aber auf einmal in ein fo leibenschaftliches, blinbes und tanbes Gefcwas gerathen, daß ich ben erften Bindruck meines Ideals gang berüber verloren, anth feine Ouer babon wieder berfielnink; wozu Gott Gnade geben wied ohne missliche und weitaussehende Speculationen. Das Gute und Gerade sind für mich Synonyma. Gut zu senn und Entes zu thun, dazu ist der zerade Weg der fürzeste. Durch ein gerades Wein! hosse ich der Liebe, die ich Ihnen und mir schuldig din, zu genügen und dusch diese Liebe zugleich das Gesetz und die Propheren zu erfätten.

Ich muß aufhören um nicht bie Boft zu verfaumen; und hoffe, daß fie meine bergliche Erflarung aus bem rechten Gefichespuncte an-Teben werben, ber fich Ihnen febon zeigen wird, nefest auch bas Sie ibn in ber enten Ballung nicht treffen follten. Ein für allemal ift es eie ne Regel fur mich: nach ber Selbftliebe bieje. nige, bie ich meinem Rachken fouldig bin, wirfen ju laffen. Wer fich felbft ju nabe thut, lauft immer die Gefahr eines gleichen Dife trittes gegen feinen Radften. Mis Raufmann fonnen Gie fur eine folde Spetulation, fur bie Erziehung meiner Rinber, nicht 1200 fl. aufopfern, und ich ein foldes Opfer eben fo menig annehmen ohne mich felbft verachtlich an machen gegen meine eigenen Rinder. Dete ine wenige "Delicateffe im Rehmen" und meine ju angfliche im Geben macht mir manden fcweren Augenblid, weil ich in beiden Raffen Beuchefen in mir vermuthe und nicht Samann's Schriften VII. Th. 21

rein in meinen eigenen Augen bin, bie mir lieber und naher find als des Publici Augen. Mit diefem Argus kann der Merkur dalb fertig werden. Ich ziehe aber ein cyclopisches, gesundes und christlich einfältiges Auge den tausend der Insecten vor; und habe an meinem Manimurfeleben kein scharfes noch weites Gesicht notig. Weine Dekonomie hat am Compendio der Addition und Subtraction gering, und darin besteht meine gange politische Aeithmetif, reinen Lisch zu machen.

Da ift mein Arge! Ich schließe und amarme Sie mit dem danfbarften herzen, das ich eben durch mein aufrichtiges Rein! Ihnen und mir zu erhalten suche.

397. In grang Buchole gu Dunfter.

Konigeberg ben 17ten Juli 1786.

Mein anderwählter, mein gewünschter Sohn, Borgestern holte ich selbst Ihren Brief von der Post, und fühlte ben Lesung destelben die innigste Freude eines Großvaters. Ich bin voll Erost und hoffnung, daß Gott und seine guten Engel den garten Zweig eines so eden Stammes pflegen werden, daß er wachte und zunehme an Weisheit — von der Säuglinge nicht ausgeschlossen sind — Aliser und Gnade ben Gott und Menschen.

Der geffrige Sonntag ift einer ber fenerlichffen meines Lebens. Ich wurde in Die Rruhprediat getrieben, borte eben ben Geiffliden, ben bem ich ben Lag borber Geld geborat batte, um Ihren Brief bon ber Doft ausinibfen, weil ich immer ohne Dunge gebe-Mit bem Evangelio von Detri Rifchange verließ ich 1758 England und mit eben bem Epangelio fam ich in Riga an. Der Brediger in London hatte die Worte Eccl. X. 7. Gebe bin, if bein Brod mit Freuden zc. - und ber geftrige gum Eingange 1. Betr. V. 5. Gott widerfiebt ben hoffartigen ic. 3ch lag bie gane te Bredigt über mit bem Ropfe auf meinen Stocf geffust und ließ ben Ebranen ibren Lauf. bie mehr aus Dant und Freude ale Mene flofen.

Borgeftern erhielt ich ju gleicher Zeit den ersten Brief von unserm Jacobi aus England, das ich bep meiner Ankunft für mein gesuchtes Baterland hielt und hernach das größte Glück darin verschmäht haben wurde. Ich habe mir vorgenommen, ihm nicht eher zu schreiben, die er wieder zu hause ist; bennahe hatte ich mein Gelübde gebrochen, wenn ich nicht den ganzen Tag gelähmt gewesen wäre. Ihren Brief muß ich beantworten, und ich schreibe, mas ich kann. Meine Seele ist ein mahres Echo der Ihrigen, obngeachtet der Verschm-

melungen, die zur Natur des Echo gehören. Belbft diefe gegenfeitigen Mifverftandniffe muffen unferer Freundschaft wesentlich senn und nochwendig ohne Rachtheil der Sauptsache.

Meine nachken Rreunde verlaffen mich alle und geben aufe gand. Ich werde biefe Ginfomfelt ju nuben fuchen, um meine Grillen ju fichten. Gott laffe bie Unterhandlungen ber Rurfin ju Erfullung unferer gemeinichaftlithen Buniche gelingen und gebeihen. Selbit fchreiben tann ich nicht, aus Urfachen, bie Sie getroffen baben. Ich gebe, fo balb ich bie Erlaubniß auf eine fichere, anftanbide Art Dein Bedurfniß, Gie ju feben, erbalte. muß naturlicher Beife bringenber feyn als bas Abrige. Romme ich im Berbit, fo boffe ich ben Ihnen auswintern zu fonnen: Winter ift mir bon Jugend auf die geselligse Jahredzeit gemefen; ich glaube bag mein Gefcmacf an ber Duntelheit auch bamit übereinfimmt. - Deine Jugend ift ein Alter gemefen; ich traume baber bisweilen noch mein Alter in eine Jugend umgeschaffen zu feben, und baß mir ber Winter beffer behagen werde als Die bren übrigen Jahreszeiten meines Lebens.

— In Riga habe ich noch Freunde, bergleichen ich mich bier nicht ruhmen fann, so wenig es mir auch daran Gott lob nicht fehlt. Der Segen St. Peter hat immer auf mir geruht. Meinem Garne fann ich es nicht zufchreiben, wenn ich in diefer Jagd gludlich
gewesen bin Ich habe manch blaues Auge
gewagt, weil ich auch mit Leuten gefuppelt
war, die als wild und bose verabscheut wurden, und bin immer mit ganzer hant davon
gefommen.

- Mein alter Freund Bartfnoch bat 36r Rachabmer ober Debenbubler in ber Liebe meiner Kinder werden wollen. Seine Speculation ging auf meine altefte Lochter, Die er gern jur Gefellicafterin der feinigen haben wollte. Um fich ein Recht auf felbige ju erwerben, wollte er fur die mittelfte eine Benfion auf bren Sabre bezahlen. Mein Bunfc alle meine Tochter von ber Baroneffe erziehen laffen au tonnen, war ihm binlanglich jur Ginwilligung, und bie gegenseitige Bereitwilligfeit der Baroneffe, mir wohlauthun, war von ibm ebenfo migbeutet morden. Bum Gluck batte ich icon por einem halben Jahre Die Abrede wegen meiner Lifette Reinette genommen, weil ich fie burch die mittelfte erfeten wollte. Sie folga mir aber diefe Gefälligfeit rund ab, und machte auf dren Jahre Unspruch, in wel. der Beit fie die alteite fo weit an bringen glaubte, daß fie ihre Stelle ben ben Gefchwiftern fuglich vertreten fonnte. Ich babe meber bamals noch jest das geringfte gegen biefe Berffigung einzuwenden gehabt. Der End foluß war alfo fogleich gefaßt. Det gute Bille verdiente einen herzlichen Dailt; die teine Bernunft aber eine ebenfo herzliche Kritte.

Gott fegne die liebe, frobe, glückliche Mutter Ihres Joseph und laffe Ihnen die herrichaft und Bande der Liebe je langer, desto beiliger und inniger werden. Erfrenen fie mich, wenn Sie können, mit Ihrem hauptbriefe Ules was von Ihrer hand kommt, ist ben mir verstegelt; und ben aller meiner offenen Trenherzigkeit, vor der ich auf meiner hut fenn muß, fehlt es mir doch nicht au Enthaltsamkeit, besonders in Angelegenheiten meines Rachten, ohne den mein Ich ein lerres, mußiges Fragment ist.

398. An Frang Buchole gu Dunfter.

Rouigsberg ben agten Jul. 1786.

Wein anderwählter, mein erwänschter Sohn, Gestern Abends erhielt ich Ihre trameige Anzeige vom yten d. wodurch die Freude, die Gie mir den sten mitgetheilt hatten, auf einmal nedergeschlagen ward. Das erfte, womit ich mich wieder aufrichten konnte, und das wie ein Wort der Eingebung auf mich wirkte, war der Ausspruch: denn solcher

ift bas himmelreich. Ich war allein und fagte es laut zu mir felbst, mit dem Wansch, daß es auf Ihr und Wariannens Gemüch einen eben so starten und lebhaften Eindruck machen möchte, wie damals und bis jest auf mich

. Laffen Die ben Gomen fauft verbluten ; bas ift naturlimer und wohlthatiger als die Gewalt fiffender Mittel. Danten Gie Gott, bag Da. rianne eine frobliche Rindermutter gewesen ift, hoffen Gie mit eben fo gewiffer Buverniche, baf fie es wieber fenn wirb, und zweifeln Die nicht an bem leben bas man nicht fiebe: fo ift die Arbeit Ihrer Marianne nicht verges bens gewesen, die Erfilinge Ihrer Liebe find nicht nur gut aufgehoben, fonbern auch gefront mit vollem Lobn. Der treue Schopfer in guten Werfen verfieht fic beffer auf achte, mabre Bater - und Mutterliebe, als wir Sterb. lichen. Sollte es bem fleinften Baffertropfen nicht beffer gefallen, ein Eleinent bes großen Beltmeers in fenn, als im Triebfande ber Erbe gu verfiegen? ober foute es ein wirflider Berinft und Schaden fur Eltern feon, ibr Reifc und Blut in eine bobere Ratur, als ihre finnliche und fichtbare ift, erhobt au. wiffen? Beftebt nicht hierin Die hochte Gelig. Ceit einer froblichen Rindermutter, fo fe bleibt im Glauben und in der Liebe und in ber

hoffnung fammt ber Bucht, Gott Grucht ju-

Das naturliche Difberhatnif in ben Bevollerunge - Tabellen mag : vielleicht : feinen geheimen Grund in ber arithmetifchen Bolitif. des himmelreichs haben, das fich in biefer: Claffe ber Unichuld gleichfam recrutiren muß. Alles was hervorragt und Kortidritte in Sah. ren, Grafe, Anfeben ze. macht, bat ben menfchenfeindlichen Stab des Tarquinius Superbus und Rurften biefer Beit an fürchfen. Laft die Rindlein ju mir fommen, und wehre ihnen nicht:- fagte ber Stifter: bes Saufbinbes, ber lebenbigen Gott; benn fie leben ibm alle, im Beift, bie nach bem Buchftaben une ferer Sprache und Sinne toot beifen und ftheis nen, ohne es barum in ber That und Wabre beit ju fenn.

Der ffeine Joseph lebt, nicht nur im Sinn und herzen berer bie ihn geliebt und gesehen baben, sondern fein Leben droben wird anch wie ein Magnet: wirfen auf und, ju trachten nach dem Det und Buffande, worin er ift, und wohin er unser Borlaufer geworden, um die Pflichten ber Erftgebornen vielleicht wie ein Schubgeift und guter Engel seines fünftigen Geschwisters bester zu erführn, als Fleisch und Blut zu dichten und zu leisten bermögend iff. Wer von uns weiß, wozu seine animula

vognla blandula vom Bater ber Geisten, berkefen war? Bars anch nur, einige gattliche,
Gestinnungen in uns hervorzubringen, uns von
dem sinnlichen Genuß zu entwöhnen, der doch
nur vergängliche Speise ist und nicht bleibt in
ein besseres Leben, noch zu einem höheren Genuß fördert. Der Etgenstand meiner stehigen
leidigen Autorschaft machte mir diese Idee so
weit und breit, nud alles was jest die Phislosophie über Gott und Natur schwast, kommte
mir so abgeschmacht vor, ist mir so eckel, als
das Gewäsche des Gesindes über ihre Herrschaft auf dem Fisch, oder Fleischmarkt.

Die werben, mein anderwählter und gos wünschter B., ber beste Parackt Ihrer Marianne senn. Der mutterliche Schmerz wird Ihrem Baterherzen Festigseit, und Stänke zum Steichgewichte geben. Die beste hoffnung muß Mesignation verbinden seyn, und die Kurcht zu verlieren macht mich inwer numbiger als der Berlust selbst. David's Verhalten ben einem franken und toden Linde ist ganz natürlich, nach meinem Gefühle. Sympathie ist nagender und wirkt stärker auf die Sindilungskraft. — Gott erhalte Ihnen nur die treue Gesellin Seines Bundes und Segens lasse ihn reichlich und kruchtbar seyn. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigseit! 2 Eer. 1X-9.

rein in meinen eigenen Augen bin, die mir lieber und naher find als des Publici Ausgen. Mit diesem Argus kann der Merkur dalb fentig werden. Ich ziehe aber ein cyclopisches, gesundes und driftlich einfältiges Ausge den tausend der Insecten vor, und habe zu meinem Mantwurfsleben kein scharfes noch weites Gesicht notig. Meine Dekonomie hat am Compendio der Addition und Subtraction zening, und darin besteht meine ganze politische Aeithmetik, reinen Lisch zu machen.

Da ift mein Arzt! Ich schließe und umatme Sie mit bem danfbarften Bergen, das ich eben burch mein aufrichtiges Rein! Ihnen und mir zu erhalten suche.

397. An grang Bucholb gu Dunfter.

Ronigeberg ben 17ten Juli 1786.

Mein anderwählter, mein gewünschere Sohn, Borgestern holte ich selbst Ihren Brief von der Post, und fühlte ben Lesung destelben die innigste Frende eines Großvaters. Ich bin voll Trost und hoffnung, daß Gott und seine guten Engel den zarten Zweig eines so edlen Stammes pflegen werden, daß er wachse und zunehme an Weisheit — von der Saug-linge nicht ausgeschlossen sind — Alter und Gnade bep Gott und Menschen.

gezüchtigt ju werben. Bas geht aber bie Berliner ein frember Anecht an? Und Bahrbt
mit Schulz machen größere Mifthaufen por
ihrer Rafe, ohne baß ihre eigenmächtige Polizep fich barein legt.

Das Thema meines fliegenden Briefes ift fredich ein aleae opus und fo figlich, baß es meinem Degafus nicht gang ju berbenfen, wenn er ein wenig ichen murbe und Minfel. zuge machte, fatt ben geraden Beg ju geben. - Dit meinem Unvermogen nimmt mein Dis trauen gegen mich felbft zu. Tadalauges by aidentos, tis pe opostas in the oppatos the Smaru ruru; In biefem Rachhalle finde ich meinen bochften und letten Eroft. - Benn ich Eins im Ropfe babe, vergebt mir bie Enft au Allem. Dieß ift mein in nut mar. Richts ift reif. Meußere Umftanbe muffen noch meine innern Abndungen beffer entwickeln. 36 trane eben fo wenig ben bentlichen als ben duntein Begriffen; man fann nich burch beibe hintere gicht fubren laffen, benn Sinfternis ift wie bas Licht, fagt ber Pfalmift.

In Munster wird noch an meinem Urlaube gearheitet. Die hoffnung uns einander zu seben bleibt also noch immer fest und unvertuckt. Bewegung, vornehmlich Ausspannung meines Gemuthes, ist das einzige hulfsmittel, mein Leben zu erhalten. Aber ohne Pie-

melungen, die zur Natur des Echo gehören. Selbst diese gegenfeitigen Misverständnisse musfen unserer Freundschaft wesentlich senn und norhwendig ohne Rachtheil der Sauptsache.

Meine nachken Rreunde Berlaffen mich alle und geben aufe gand. Ich merbe biefe Gin-Somfelt zu nuken fuchen, um meine Grillen au Achten. Gott laffe bie Unterhandlungen ber Barftin ju Erfullung unferer gemeinfcaftlithen Bunfche gelingen und gebeihen. Seibft ichreiben tann ich nicht, aus Urlachen, bie Sie getroffen haben. 3ch gebe, fo bald ich bie Erlaubnis auf eine fichere, anständige Art erbalte. Mein Bedurfniß, Gie au feben, muß naturlicher Beife bringenber fenn als bas Ihrige. Romme ich im Berbft, fo hoffe ich ben Ibnen auswintern zu fonnen; ber Binter ift mir bon Jugend auf die gefelligfte Sabredzeit gewesen; ich glanbe bag mein Gefcmacf an ber Dunfelheit auch bamit übereinftimmt. - Deine Jugend ift ein Alter gemefen; ich traume baber bisweilen noch mein Alter in eine Mugend umgeschaffen zu feben, und baß mir ber Winter beffer behagen werde als Die bren übrigen Jahreszeiten meines Lebens.

— In Riga habe ich noch Freunde, bergleichen ich mich hier nicht ruhmen fann, fo wenig es mir auch baran Gott lob nicht fehlt. Der Segen St. Peter hat immer auf mir herrn von Anerswald. Denselben Abend befuchte ich meinen altesten, einzig übrig gebliebenen akademischen Freund, Hrn. Ar. Rath Hennings. Den Tag daranf bekam er einen Anfall vom Schlage. Ich habe ihn seit Sonntag täglich besucht. Sprache und Behör sind fast völlig bergestellt; ich hoffe ihn noch langer zu bebalten.

Dienstag war Jacobi. Des Morgens aberrafote mich ber Geb. Gecr. Maper, ber biefe Boche nach Curland wieder abgegangen ift. Er icheint bas gelobte Land auch noch an fuchen. Eben wie ich ihn aus ber Thue begleitete, begegnete mir Br. Ufarrer Scheffer aus Petersborf, mit bem ich wieber nach Saufe umfehrte; bem icheint bas loos lieblicher gefallen ju fenn, oder er weiß fich beffer in fein Schickfal zu ichicken. Nachmittags bekam ich einen Befnch von dem Grafen bon Rapferlingt, mit dem ich jum erstenmale in meinem Garten ein Ochalchen Caffe trant und ein Pfeifchen rauchte. Go murde ber beil. Jacobus gefenert unter fleißigem Undenten feines Ramensvetters in England.

Unfer Provincial Rendant hat heute einen Auftritt gemacht, von dem die gange Stadt redet. Er ift in eine Art von Wahnsinn gefallen. Man ergahlt von einet Reigung zu feiner eigenen Schwester Lochter, die aber

fe Berifigung einzuwenden gehabt. Der Entifoliuß war alfo fogleich gefaßt. Der gute Bille verdiente einen herzlichen Dant; die teine Bernunft aber eine ebenfo herzliche Kritif.

Gott fegne die liebe, frohe, gindliche Mutiter Ihres Joseph und laffe Ihnen bie herrischaft und Bande der Liebe je langer, besto beiliger und inniger werden. Erfreuen ste mich, wenn Sie können, mit Ihrem hauptbriefe. Aues was von Ihrer hand kommt, ist ben mir verstegelt; und bed aller meiner offenen Trenherzigkeit, der der ich auf meiner hut kenn muß, sehlt es mir doch nicht au Entbaltsamkeit, besonders in Angelegenheiten meines Nach stein, ohne den mein Ich ein leeres, mußiges Fragment ist.

398. An Frang Bucholt zu Dunfter.

Rouigsberg ben esten Jul. 1786.

Mein auserwählter, mein erwünschere Sohn, Gestern Abends erhielt ich Ihre traurige Unzeige vom oten d. wodurch die Freude,
die Sie mir den 5ten mitgetheilt hatten, auf
einmal niedergeschlagen ward. Das erste, womit ich mich wieder aufrichten konnte, und
das wie ein Wort der Eingebung auf mich
wirkte, war der Ausspruch: denn solcher

Weisersied von meinem sel. Penzel und seinem alten Abam. Er hat romische Jahrbuscher ans einem alten griechischen Dion Casssins übersett. Den Anhang schließt ein Brieß an den Commercienrath Reiserling über das Commercium: zu seines Delden Julius Casan Zeiten. Er ift ein geschworner Feind aller respublicanischen Frenheit, ein desto größerer Eisferer für die monarchische Regierung. Man fann sich des Lachens und Bemunderns und Mitteidens nicht enthalten. So reichhaltig, mannigsakig, niederträchtig und hochfahrend, absurd und überlegt!

## 402. An 3. F. Sartinod.

Ronigsberg ben 5ten Mug. 1786.

Derzlich geliebtester Freund, Sie thun ber Baronesse Unrecht, die ich abgehalten, Ihnen zu antworten. Sie benkt ganz, gleichsormig mit mir, und bleibt bep ihrem Entwurf und Gelübbe, durch die älteste Schwester ben jungern nachzuhelsen; und ich kann ihren guten Wisen eben so wenig misbranchen, als von Ihrem, liebster Partknoch, größere Opfer der Liebe und Freundschaft annehmen, als ich zu veransworten und zu verdauen im Stande bin. Die Gaben der Ratur machen und selbst ges gen den Schöpfer unerkenntlich, ungeachtet seis damann's Schriften. VII, Sh.

hoffnung fammt ber Bucht, Gott Frucht ju

Das natürliche Diffberhatnif in ben Bevollerunge . Cabellen mag wielleicht: feinen ge=: beimen Grund in ber arithmetifchen Politie. bes himmelreichs haben, bas fich in biefen: Ciaffe Der Unfchuld gleichfam recrutiren muß. Maes was hervorragt und Fortschritte in Jahren, Große, Anfeben ze. macht, hat ben menfchenfeindlichen Stab bes Tarquinius Superbus und Burften biefer Beit:in fürchten. Laft bie Rindlein ju mir tommen, und webrt ihnen nicht - fagte ber Stifter bes Saufbunbee, ber Lebenbigen Gott; benn fie leben ibm alle, im Geift, Die nach bem Buchftaben unferer Sprache und Sinne toot beifen und fibei. nen, ohne es barum in ber That und Babre beit zu fenn.

Der ffeine Joseph lebt, nicht nur im Sinn und Derzen berer bie ihn geliebt und gefehen baben, sondern kein Leben droben wird auch wie ein Magnet: wirfen auf und, zu trachten nach dem Oet und Bustande, worin er ift, und wohin er unser Vorläufer geworden, um die Pflichten der Erfigebornen vielleicht wie ein Schubgeist und guter Engel seines kunftigen Geschwisters bester zu erfünen, als Fleisch und Bint zu dichten und zu leisten vermögend ist. Wer von und weiß, wozu seine animula

vagnia blandula vom Bater ber Geisten berafen war? Bars onch nur, einige gatische,
Gesinnungen in uns hervorzubringen, uns von
dem sinnlichen Genuß zu entwöhnen, der doch
nur vergängliche Speise ist und nicht bleibt in
ein besseres Leben, noch zu einem höheren Genuß fördert. Der Etgenstand, meiner stessen
leidigen Autorschaft machte mir diese Idee soweit und breit, und alles mas jest die Ihrlosophie über Gott und Latur schwaht, somme
mir so abgeschmacht vor, ist mir so erfel, als
das Gewäsche des Gesindes über übre herrschaft auf dem Fisch, oder Fleischmarkt.

Sie werben, mein ausermählter und gon wünscher B., der beste Paracket Ihren Maria anne seyn. Der mütterliche Schmerz wird Ihrem Batenberzen Festigkeit, und Stänke anm Sieichgewichte geben. Die beste Doffnung muß mit Resignation verbinden seyn, und die Furcht zu verlieren macht mich inwere unnubie ger als der Verlust selbst. David's Verhale ten ben einem franken und todten Linde ist ganz natürlich, nach meinem Gefühle. Sympathie ist nagender und wirkt stärker auf die Sindilbungskraft. — Gott erhalte Ihnen nur die treus Gesellin Seines Bundes und Segens; lass ihn reichlich und fruchtar seyn. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigseit! 2 Egr. 1X.-9.

36 tann weber reben noch ichreiben, www.

399. An S. J. Kraus nach Fauten. Königsberg ben ziten Jul. 1786.

Liebster Freund und Mentor unserer Reiser im spo, die altesten ächten Weisen waren Kampfer und Schauspieler. And ihnen wurden leist dige Auschauer. — Ich wünschte, daß das Drama einer glücklichen See, nebst dem Anschied der lieben Natur, gemeinschaftlich zu einer Nachahmung und thätigen. Entschließung einer schönen Nachsoige wirften, und das gute Bepfotel nicht durch theoretische Probleme und septische Dialogen erstickt wurde. Empfehlen Bie mich bestens dem seiner Glücks würdigen Bam und gedenken Sie meiner im Besten.

Am orten Abends fam der Postbote mit bren Briefen Unfer Ihrem war einer aus Minster, der mir nut einer einzigen Zeile das Ende der Freude meldete, die mir den bien mitgecheitt wurde. Ich wurde sehr betroffen und sagte laut zu mir selbst, als wenn mir jemand das Wort in den Rund gelege hätte: Golder ist das himmelreich. Das Risverhätznis der Kinder in den Bedölfernings. Tadossen ist frenlich sehr natürlich, wag aber vielleicht in der politischen Arithmetif eines hohern Skagtes gegründer senn, desten Burger mehr aus Unmundigen, als Philosophen, Rittern, Kraft- und Wellsmännern bestehen werden. Durch die Mortanistät der Kleinen scheint also das himmelreich der Bevölkerung aller irdischen Reiche überstegen zu senn, und von Rechts wegen.

Der britte Brief war aus Miga; ich fichreibe Ihnen baraus eine Stelle ab.

"Man will unfere Kinder zwingen, den Bormal - Catechismus, den der Jefait Janfowiß geschrieden, anzunehmen, weil man fich
eine Vereinigung allet chriftlichen Religionenträumt, und diese als die lette Chrenfante
bes Ruhmes denkt."

heute habe ich bes Dening Discours man les vicistitudes de la litterature gelesett, wo von der erfte Theil herausgekommen und dem Ronige bediert ift. Sie konnen fich leicht vorstellen, was für Buft darin vorkommt.

Ich umarme Sie mit ben beffen Bunfchen, Sie um einige Boll ex — and einige Grabe intensive vollfommener, ftarfer und zufrieben ner wieder zu feben.

400. An Berber.

Ronigsberg ben 3ten Wug. 1786.

herzlich geliebtefter gandemann, Gebatter und Freund, Sie tonnen fut mich fo rubig

feon im Carlebabe, wie unfer Jacobi in Rich. mont. Daß aus meiner bieBiabrigen Reife nichts geworben ift, wiffen Sie. Gine abe folagige runbe. Antwort mare mir nicht fo unerwartet gewesen, als ber einmonatliche Urlaub mit ber Bedrohung, wenn ich langer ausbliebe, meine Stelle fogleich auf meine Roften bertreten ju laffen. Daß es mit meiner Autoricaft nicht beffer gebt, merden Sie leicht erachten fonnen; felbft bie musa indigpatio berfagt mir ibre Begeifterung. Gie baben brev Bogen erhalten; ich am Sonntage den vierten aus ber Preffe. 3ch bin gang aus dem Concept gefommen, obne ju miffen wie? Mein Ideal ericbien wie ein Regenbogen, ben ich mit Sanden und gußen ju erhafchen elaubte: noch fann ich nicht alles fur optifche Saufdung anseben. Runftige Boche will ich noch eine Probe machen. Das Irrlicht mich nicht langer in Sumpfe joden, grundlos find. Rest fommt feine Fortfebung weiter ohne Ende, und es thut mir nur feib um bie Mube, Die ich meinem Jacobi gemacht, beffen Gebuld und Vertrauen die ftartften Droben ausaebalten.

Bas fagen Sie zu dem nicolaischen Unfuge gegen Garve und felbst gegen Start? Biffen Sie nichts von letterem? Er hat fich frenlich die Ruthe selbst gebunden und verdient damit gezüchtigt zu werden. Was geht aber bie Berliner ein frember Rnecht an? Und Bahrbt
mit Schulz machen größere Mifthaufen por
ihrer Rafe, ohne daß ihre eigenmächtige Polizen fich barein legt.

Das Thema meines fliegenden Briefes ift fredich ein aleae opus und fo fiklich, baß es meinem Begafus nicht gang ju berbenfen, menn er ein wenig icheu murbe und Minfele guge machte, fatt ben geraben Weg ju geben. - Dit meinem Unvermogen nimmt mein Dis tranen gegen mich felbft ju. Tadalauges by andrewos, the me curetan in the cumatos the Sararu ruru; In biefem Rachhalle finde ich meinen bochfen und letten Troft. - Wenn ich Eins im Ropfe babe, vergebt mir bie Luft zie Allem. Dieß ift mein in zul mar. Richts ift reif. Meußere Umftande muffen noch meine innern Ubndungen beffer entwickeln. 36 trane eben fo wenig ben bentlichen als ben bunfeln Begriffen; man fann fic durch beibe hintere Licht fuhren laffen, denn Rinkernis ift wie bas Licht, fagt ber Pfalmift.

In Munster wird noch an meinem Urlaube gearheitet. Die hoffnung uns einander zu seben bleibt also noch immer fest und unverrückt. Bewegung, vornehmlich Ausspannung meines Gemuthes, ist das einzige hulfsmittel, mein Leben zu erhalten. Aber ohne Ple-

١

eophrie meines Gewissens eine folche Reise zu thun, ware mir in keinerten Absicht beilsam gewesen; mich aus dem Lande zu siehlen und den Feind im Rucken zu haben —— Rein, liebster Gevatter, Landsmann und Freund, ein Passah, keine henkersmablzeit soll wein Abendbrod senn. Richt durch meine Schuld wenigsteus verlange ich einen solchen Noäl, sondern einen ehrlichen salvum conductum zum Valet Schmanse. Gott wird alle unsere Bunsche erfüllen, reichlicher und beffer, als wir selbige malen und dichten konnen,

401. Un G. M. Courtan, geb. Zouffaint, nach Pillau.

Ronigsberg ben 4ten Aug. 1786.

Da es mir nicht viel beffer geht als Ihnen, besto mehr Mitleiden von herzen. Geduld ist und frenlich noth, um die Arone zu empfahen. Sie werden ben Ihrer Krantbeit innmer stärker, und ein ähnliches erfahre ich an meinem zunehmenden Appetit. Wenn es mit dem aufhören wird, so werden di Alagen aus einem andern Ton sepn und das Murren wird endlich zur andern Natur und Gewohnheit.

Sr. Prof. Rrans reiste ben Montag nach Binen ab fiber Riefenburg nach Faulen jum herrn von Amerswald. Denselben Abent beschichte ich meinen altesten, einzig übrig gebliebenen afademischen Freund, hen. Rr. Rath hennings. Den Tag darauf befam er einen Anfall vom Schlage. Ich habe ihn seit Sonntag täglich besucht. Sprache und Behör find saft völlig bergestellt; ich hoffe ihn noch länger zu behalten.

Dienstag war Jacobi. Des Morgens überraschte mich ber Geb. Secr. Maper, ber biefe Boche nach Eurland wieber abgegangen ift. Er icheint bas gelobte Land auch noch in fuchen. Eben wie ich ihn aus ber Thue begleitete, begegnete mir Br. Pfarrer Scheffer aus Petersborf, mit bem ich wieder nach baufe umfehrte; bem icheint bas loos lieblicher gefallen zu fenn, oder er weiß fich beffer in fein Schicffal ju ichicen. Rachmittage befam ich einen Befich von dem Grafen von Rapferlingt, mit dem ich jum erftenmale in meinem Garten ein Ochalchen Caffe trant und ein Ufeifden rauchte. Go murbe ber beil. 3a. cobus gefenert unter fleißigem Undenten feines Ramenspetters in England.

Unfer Provincial Rendant hat heute einen Auftritt gemacht, von dem die gange Stadt redet. Er ift in eine Art von Wahnsinn gefallen. Man erzählt von einet Reigung zu seiner eigenen Schwester Lochter, die aber

'meines Wiffens noch ein Atnd kenn muß; und das Uedel fcheint' wohl alter für kenn als ver Ansbruch; auch wird ver Weberund der Annaft diese aufgedärder; das keines von der die höll fich' träumen flät, weit es unter den Lieblabern fo viel Gesten als unter ven Abnothischen hiebt?

Der Salomo fill fürzlich bas Gefich bes Releggrathe Robrtang um beir Abet, jum Ankaufe 'abelichet Guter', unt folgenbem eigenhandigen Leber- Relln entithiedelt haben:

Dans Baron von Adhrianz; tangt Marum fehlt es uns doch, gittigfte Frenkbin, und beiden am lachenben Muthe zu leben, wenn Andere noch so viel im Nachen des Lobes übrig haben? Sind jene ober wir zlicher? Das Lachen wird ihnen werden thener, und die jest kelb tragen werden geeroffet werden. Desto besser für und, daß das beste Eheil nicht von unserer Wahl abhängt, die oft ürzer als kindisch ausfallen würde. Ein höherer Vater und guter Weister wählt für uns, nicht was angenehm, sondern uns heilfam ist, und den wollen wir schalten und walten lassen, so wird es uns immer wohlgeben im Lanbe der Lebendigen.

Ich suche biese Woche alles was ich nur kann aufzuräumen, um mir Dupe und Ruse gur Arbeit zu verschaffen. Lese jest ein neues DeiReiferfied von meinem fel. Pengel und seinem alten Abam. Er hat romische Jahrbuscher aus einem aften griechischen Dion Cassens übersett. Den Anhang schließt ein Brief an den Commercienrath Reiserling über das Commercium; zu seines helden Julius Casap Beiten. Er ist ein geschworner Feind aller respublicanischen Frenheit, ein besto größerer Cisserer für die monarchische Regierung. Man fann sich des Lachens und Bewunderns und Mitteidens nicht enthalten. So reichaltig, mannigsaltig, niederträchtig und hochsahrend, abswed und überlegt!

## 402. An 3. g. hartinod. ..

Ronigsberg ben 5ten Mug. 1786,

Derzlich geliebtester Freund, Sie thun ber Baronesse Unrecht, die ich abgehalten, Ihnen zu antworten. Sie benkt ganz, gleichformig mit mir, und bleiht bep ihrem Entwurf und Gelübbe, durch die alteste Schwester ben jungern nachzuhelsen; und ich kann ihren guten Willen eben so wenig misbranchen, als von Ihrem, liebster Partknoch, größere Opfer der Liebe und Freundschaft annehmen, als ich zu berautworten und zu verdauen im Stande bin. Die Gaben der Ratur machen und selbst ges gen den Schöpfer unerkenntlich, ungeachtet sein Damann's Schriften, VII, Ah.

ne Ratur bas Minimum , wie Die Runft ein Maximum jum Biel macht. Um Ihres guten Billens murdig ju fenn und mein gutes Bewiffen unverlett zu erbalten, fann ich nicht anders als meinen Grundfaten und Bflichten gemaß hanbeln. Deine Worte magen imerbeutig und buntel feon; in meinen Sandinn gen boffe ich einen reinen und floren Ausbrud ber innigften Gefinnungen ju aufern, und benfelben tren ju bleiben. 3ch bente von Ersiehung wie von allen Mitteln, beren menfc lider Gebrauch lediglich von einem boberen Segen abbangt, und einen magigen Bebrand giebe ich immer einem erzwungenen und übertriebenen vor. Seven Sie von meiner Rreund. fcaft und Erfenntlichfeit burd meine abidie gige Untwort fefter verficbert. Wenn Ibnen baran etwas im Ernft gelegen ift, fo wurden felbige burch bie Unnahme und ein fcmades Obsequium eber unterbruckt und erftickt merben. Ich werbe Ihre großmuthigen Abfichten Beitlebens im Sinn und Bergen behalten und meinen Rindern felbige einpragen, und bofft fie and baburd erfenntlicher und beffer und glucklicher zu machen, ale durch einen miflie den Genuß, ber ngturlich fattigt, und # Murren Unlag giebt, wie bas Manna in det Bufte. 3ch fann Ihnen feinen andern Beweis meines empfindlichen Bergens-geben, als

einen negativen. Dum tacet, ciamat; also and dum nego, fruor. —

Gott gebe Ihnen Gefunbheit, und fegne Sie mit bem überfließenben Maße, bas Sie mir und meinem haufe zugebacht haben. Ben Ihm ift jeder gute Wille That, und erfüllt. Für mich auch jede Betheifing; gefett, baß fie auch erft burch die Zeit reif werden muß, eine Bluthe, die Frucht bringt, ober immet die Frachtbarkeit des ganzen Baumes be- forbert.

—— Den beitien b. M. Dom. All. p. Trin. feyerte ich wegen ber schlechten Biteterung in angello cum libello, und überlad jum andernmale Ihre Rhapsobie über Gottese und Menschen und Selbstährung burch Beschrfnisse. Der Styl Ihres Sanzgefühls erfordert ein Studium wie die Antise, und ich möchte bisweilen ausrufen wie der Sohn der Sunamitin: O mein haupt, mein haupt! Junger Mann meiner Seele und meines herziens, mit welcher Innigseit und Scham hat mich Ihre Wachsamkeit auf sich selbst. Ihre Standhaftigseit in Versuchen und Prüfungen, die Treue, Integrität und Originalität Ihrer

Ein- und Ausbrude erfüllt! Bie theuer und unschätzer ift mir dieses Unterpfand Ihres unerschütterlichen Bertrauens!

Unes Geschreibsel, wie Sie es nennen, ift nichts als Schwarz auf Weiß Zu Ihrem Geschriebenen sehlt mir der Text Ihrer Physiognomie, und ich lese nichts als Noten ohne Text wie in einem Schattenriß. Mein Gedrucktes besteht aus blogem Text, zu dessen Berstande die Noten sehlen, die aus zusäusgen auditis, visis, lectis et oblitis bestehen; und eine stumme Rimis war das ganze Spiel meiner Antorschaft.

Lavater's neue Predigten habe ich erft am Bitten v. D. angefangen, und auch nicht auf hören können zu lesen. Der Brief an Phile mon ift immer ein wahrer Leckerbissen für meinen Geschmack, wie das Büchlein Ruth mit dem kleinen ungezogenen Propheten, aber den er auch so schön gepredigt, daß ich dieses Buch für ein non plus ultra seiner Ranzelberedsamfeit hielt. Aber bier glaube ich noch mehr sein Leben, Weben und Wesen gefühlt zu haben.

ben 22ten.

Ich erwachte bente von ben Kanouen. Schuffen, womit bes Konigs Abreife um 5lbr angefündigt wurde. Gott begleite ihn! Ich babe nicht ben geringsten Antheil an bem Auf-

Taufe nehmen tonnen und bin nicht aus bem Baufe gewefen. Die hulbigung ift obne Ochaben abgegangen, bem Bobel bat fein Bein gesprungen, fein Belb ift ausgeworfen. nichts Breis gegeben worden. Durch eine Cabinets . Ordre bom 24ten Aug. murben alle Geld versplitternde Rrendenbezengungen ande brucflich verboten. Der honigmond icheint bier mehr in preuffischen Complimenten als beutschen Realitaten gefenert worben ju fenn. Denfelben Bormittag bat bad Schießen gewahrt, als wenn die Freude über ben Abichied lauter fenn follte als jur Anfunft. Unter lauter anflagenden Bedanfen und Enticuldigun. gen, die mich beunrubigt baben, ift mir fein entscheidender Bint ju Theil geworben. Dem Ronig murben bie überhanften Bittfchriften, womit er befichrmt wurde, and meine veredet baben.

Laffen Sie mich, mein auserwählter und gewünschter B., schlafen, ohne mich ju rühren, noch ein langes halbes Jahr. Schreiben und Lefen lohnt für und beide nicht. Das lette kann Ihnen nicht fo fauer werden, wie mir das erfte, vornehmitch an Sie, wird Be, kommen Gle Luft mir einige Zeilen zu schreiben, so wird mir das Lefen eine Erquickungsfeon.

## 404. An S. Fr. Santenad.

Som fig &'berg : ben agtin Bept.: 1786.

Liebster Freund Hartsnoch, Sie fragen mich wegen einer Stelle aus meinem Briefe, die Sie nicht versteheil! Es geht mir fetht so, daß ich velgesse, was ich im Schreiben sowohl als Lesen gebacht babe. Die Berbindung, in ber ich bie angeführtelt Wotte freteb, ist mtr eben so dunkel. Daß die Gaven unertenntlich machen gegen den Seder, "ist eine traurige Erfahrung. In einem alten Liede (Ach Gott ist noch vellt Geist in mir — ) heißt es:

Die Gaben, bie von beiner Danbell ich bankbar foll Empfänigen.

die finden, die mich togen die gewandt,

Sagte nicht Mbamuschonu werk Weibu beat du mir zugeselt haft? Sind Bernanft ennb Frenheit nicht die ebeisen Glaben berudenschiebeit, und beibe zugleicht bie Anellen alles moratischen Uebels? Ohne Wistbiambuschöner und großer Lasente gabe ies weber Gerten im Sun periativ, nach Westenderrodon: bienbender Gennt weilen, die nach Schenbenverden leicht zu Bessellen und Wieden, die man sich zur leichtern ficht, weil man nicht gern unter Lerbindlich keit und im Zwange, sondern lieber authentisch leben und sein eigener herr sepn mag Die

Ratur, Diefe fparfame Mutter, giebt Anlagen und Unlaffe, und ibr Gefet bes minimi ift eine alte Sade. Bermittelft bes Gegen. fates bat jede Runft, borguglich bie mim ifden und nadahmenden, bas bochfe Ibeal jum Gegenfande, ein intellectuelles maximum und hirngespinst; baber so viele Reblicuffe unter ben Schuben, 200 bie Ratur das meifte gethan, muß ber Denich am enthaltfamften fenn, ihr Berf ju verberben und ju überlaben. Dit Surcht und Bittern, Chrerbietung und Dank nachahmen, nicht bie Ratur aus Citelfeit und burd Gigenbunfel aussufteden fuchen. - Saben Sie feibit Bobl. thaten genoffen, fo werben Ihnen Ihre Gefinnungen graen bie Bobitbatte, unb bie ganje Genealogie berfelben in Ihrer Goele feine gebeime Geftisbto fenn formen. Undant if die de aufe Bezahlung, womit man geger fein eigen Gewiffen und ben : Leumund ber Welt ouit werben fann. Die gente Aunft bee ftebe mer in ber Erfindung einiger Mittelbegriffe attifeinen ichmargen Upbant wit Beigenblattern in beden wober anguftreichen mit met fer und rother Schminfe, Probatum ent. Selig And Die Armen an diefem Belt = und Odnigeift !. -

405. Zu ben: Rriegenath Scheffner.

Ronigsberg ben ibien Det. 1786.

Den inen de M. habe ich ein ganzes Rife den mie Bachern erhalten, nämlich is Bande des deneschen Musenme nehk einem sehr er genehmen Geschenk und Andenken für meinen Tohn, das ich bloß dem Gerücht-nach kenne. Diese Lebensboschreibung übertriffe vermuthlich alle Abrige bagaroften und fripolitisch des Abri Copere, von denen min die meisten diel Berryuspen gemacht; das ich ver der exsten Must nuch dieses wichtigere Werk nachanden wänsch-Unterdessen danker ich, in meinem und meines Sohnes Namen, mit dem besten Willen Ihner eine Gegenfrende zu machen

Ich habe gegen bas Ende ves borigen Monate einige engische Bucher erhaften, an die ich ficht iniehr bachte, inibible inich in mein gringes indnatliches Gehint gebracht haben Das wichtigste Wett ift bes Monbodd ane Mein physit in breit Quarthanden, Vavon ver leste eist im vorigen Jahre ausgekommen und nur etwa die Salfte des Ganzen ausmacht. Jeder Band koffet eine Guine. D, über den Berth einer Lais von sechs Banden ließe sich auch eine Postille schreiben. Ich habe mich satt genacht, und daben mag es vor der Sand sein Bewenden haben. Rlüger

gu werden, ift feine hoffnung fur einen fo alten Angben, ber mehr ale ein Borpnier ift.

Bald darauf erhielt ich einen Brief von unferm Lindner aus Jena, der sich allen feinen Freunden empfiehet, dort nach Perzouselnst lebt, ein neuch Stufinmistier seine While besterbe gefunden hat mudreninder weißer wie mit wann zu sich wieden wieder des nachen klimen. So fehr gestlich ihmen die Begend und der Umgang mit den doerigen Geleheten.

Die Bentefertichen: Purbigten haben ich bente jum zweitemmale zu Ende gebracht, ohne etwas an meiner Rechthaberen oder Orthodopie erlassen zu können. Ben allem Auswande für die schöne Ratur, thut es mir desto mehr leid um die Wahrheit, Araft und den Grund des Christenthumes, den immer vorausgesett und sein moralischer Aberglaube bieten sich ein moralischer Aberglaube bieten sich ein neues Papstehum auszurichten. Die Berlinen, schauer wie die galauten Sachsen, machen sich ein neues Verdienst daraus, den ersten blieden Lärm darüber zu machen

406. An DR. Mafius.

Ronigsberg ben 6ten Rov. 1786.

Dr. Geh. Secretar Maier hat mir bereits ben obten Jul. b. J. bas Buch ber Bereini-

anne!" nehft ben :: Mudfichtin bat Seete Conn gehånbige: Bemuthe i imb Leibenmianbe beben mid aber bieber auflen Stand gefentichen Empfang att befdeininen innb Can: benbebelate boron Mir bieles : Wenfrunt Hinen : Char mitian ergebenten Danf :abinfatorns: Deine Deinung sind Lane, entherisentimida sonn allugi bernteilien diffentlichen i Blune lostendritente inteliche im. einem bollo mocidentiacconellibas inplopolatop , ufp fenere licher. Die Martin funken Wab Gisten Betrem Behaf fle unternommen und antricken deresen. Das erfte Brichen ber Bereinigung murbe ber Unlas einer Rerftrenung mitt ber Aufang aller Berwireungen und Diffverftandniffe in bem Organo gefellschaftlicher Sombole. birter Broiectes welche: unthreutbeile aufrente Mammen , eine Sirel mint trere Mbremribinent taufen et obwei Ernenerung icher "Meinreffer unb Gefinnungen. Der Glaube Giner, ateichibren unfichtbaren : aber :willgegenmartigen ichnintt. driftlichen: Rirche: fann and badifleinfe: Bib atieb . Berfelbeil. eben ifo: politia wegem bem Min gel und : Unoullfonemenheiten . jeden Aufferlichen Gemeinfchaft berubigen, als uber feine natur. lichen und verfonlichen Gebrachen. Es fen baber bem auten hirten anbeimaeftallt . feint gerftreute Beerde ju fammeln', und bie Berbrifing in erfiellen: vernouranduis broiste unt eis neuent, 306 X. wofelbit auch als ein

Larger contact

charafterififcher Shiotismud feiner Behafenein

Em. Dochebelgeboten ihmen fich auframehe als zwiiel. Seimmen Beichnung unachemzebie ihren Einfluß auf unfer Puliticum dufien model ben. Ba ibie Andlichten ben Genke nannifnen Einflichen abhängen, forgenäge wie meine meine zeit genen zu berichtigen und: zwibeseligen ziehes in Reziehungiberjenigen. Micheliskischitan zu malg derzwage viele, berufen zu aber zwingen innigen wiele, berufen zu aber zwingen einigen wiele findel Ich habendier Chretten.

LINE OF BOOK 350

Abri In 3. Fr. Gattened, 17 ot 4

Alter bieber Freund, Diefen Morgen est halte ich einem Brief von meinem Jonarheit and Düffelvorf padeffen Correspondenz ich benst nahrischen anfgegebenschätte; oder ann die Welglichkeit aber Kortsesung vertweifeltet Abes seine Frenchent ich weitering vertweifeltet Abes seine Frenchent ich wieder eine Gesendschieben Geden Geber Gotten Er flagt über seine Gesendheit und die Unsehnung der Hasten. Auch Louden wiede ihnerde melbet, daß veriftlie Swedenkon wiede ihnerde unverkaufte Exemplanel feiner arven, woolosie finz vor feinem Loud bid auf 24 vertigt halbe, mie bengefügum Grunde, bastwieses Werf nicht nöthig habe, sich in so vielen Exemplanten in der Wele umzutreiben, bevor die

١.

Begierbe barnach ftarter und affgemeiner marbe; aisbaun murbe man es obnedies icon in Die ermannten fuchen Die ermannten 24 Eremplare babe nach feinem Tobe ein Londonen Budbruder befommen, ber fie aber alle fcon verfauft, iebes Erempler fur acht Guineen. Dan fen fein underer Rath, ale bie Gelegenbeit abzumarten, bis biefes Berf sum bffeutlichen Beitaufe portomme. Sie feben weniaftens birraus, baß bie lente es ebried mit Ihnen mennen, und woher ber theure Breis fommt, ben Reich fur fein Eremplar forbert, ben ich mir nicht erffaren fonnte; fo wenig als wie ein vernünftiger Menich von funf gefunden Ginnen, er mag in Deutschfand ober Grofbritannien jur Welt gefommen fenn, die arcana coviestia obne Ecfef lefen Dafür lieber 18 Onineen an Dio Caf. fann. Aus und ben volnifden Ueberfeber verfcwen-Dell' Der bentiche Strabo wirb noch immer felbft bon großen Belehrten angefahrt; Ich babe ben Anfang bes Dio burchgelaufen. Es ift berfelbe außerordentliche, paradore, an Grillen, gaunen, Schlacken und Ibeen bon befferem Gebalt fruchtbare Ropf. Aber auf Ihrer but muffen Gie fenn. Ungeachtet ber Werfaffer bes Mnemonium auf bas tonigliche Sandforeiben fich etwas einbalben mag, und ich biefes große Werf noch nicht gefeben, bat

mir eine, Abhandlung über den Aristateles in Cafar's Denkwürdigkeiten bengahe alle Lust bee nommen, mich darum zu hekümmern, weil er es benyahe auf jeden Seite anführt. Nein, gegen einen solchen seichten Schwäher ist mein weiland Freund Penzel ein guldener Mann, den, es mir nicht leid thut zum Freunde geshaht zu haben. Dem andern sehlt zu sah aben. Dem andern sehlt zu senn Des ersten Stolz ist wenigkens mehn nach meinem Geschwack, als des andern Eietleit. Ueber jenen kann ich wenigstens landen. Dieser macht mir die unangenehmen Empsindungen des Mitleidens und Unwillens.

Mit einem Gruße von Plessing, und ale Ehrift, erschien mir zu Ende vor. J. Elfona, der geftorte Raptianer. Er ift in England ges wesen und hat Priestlep kennen gelernt. Seigne Tollheit scheint nun auf Projecte den May vigation, und das Meerwasser suß zu machen, gefallen zu sepn.

# 40g. Un Berber.

Ronig &berg ben 28ten 3an. 1787.

Mein alter, herzenslieber Gevatter, Landsemann und Freund, Ich fange biefen Sonne tag mit einem Briefe an Sie an, weil ich schreiben muß, um Ihnen die Einlage von Saffe zu senden. Sie haben fich um unsere

atte Basquitter Albertine febr verbient gemacht, und biefen fabilien, thatigen, untrmubeten Dann' Lugeführe in haben. Deben fann ich nichts als was Sie foon fange wiffen. Berficherung botte meiner alten freund. foaft baben Die Aidetalinothfa; wegen'ber Meigen bin ich auch leubig, inth mehr burd thatige Bewelfe übergengt, als bich fes burd letre Bunfde' zu thin im Stande gewefen bin. Meine latherliche Anterfibaft iffaith Stoden gerathen und mit meinen Reife's Entwirfen abit es vben fo wenig von Ried. : 96 bin wie angenagelt und gebunden; nicht im Gine de mid zu rubren. Das' Bing mag beifen wie es wolle, Einbildung, Hopocholibrie, Ei genfinn; Abnoung — de verbis: sinfus ficiles tur bag ich die mabren Urfachen-mir felbit faum beutlich machen fann, bie Birfungen aber besto nachbrucklicher fuble. Reidarbt bat noch bor feiner Abreife alles gethan, wie Sie vermuthlich von ibm felbft metben gehört haben, und ich foll bloß reden ober ichreiben. Das fann, mag, will und foll ich nicht. Deine Reife ift Pflicht; und bamit icherze ich nicht. Meine Autoridaft ift Thorheit und meine-Bermunichungen find Thorbeiten, aus benen ich mir eben fein Ger wiffen machen und noch weniger mich fcamen wurde, felbige eben fo feperlich an wiberrufen

als id de ansaeschüttet :Mer es ift etwas anderes, das mir im Bergen webe thut und mie in: meinen Riesen flicht, und bas ich niche anders los mesdens fame, als burch Reben ober: Schreiben, bad unir babnech ebenfo ine Bflicht wird, wie obie Meiles felbft. a Jere bich bierin, forgefchieht ich auf meine Roken, mib id bente bag mir ber Ritel mit ber Beitreben. fo von felbst vergeben wied, wie ich bon felbigem angefochten morben bin. - Bas ben ben bevorfishenden Neuerungen und imir werden wird, sbarum befümmere ich mich nicht. Die Reuernnaen bekeben basin. baß alles wieber anfeben alten fing tommen foll. Bird mobs alles auf eine Contradictio in adjecto binaus. lanfen ... und mit bem beffen Billen . es bef fer ju machen, alles arger werben als es gemesen ift.

> 409. An 3. Fr. Bartenoch. Ronigberg ben izten Febr. 1787.

Geliebteffer Freund, ben 25ten v. Mifchickte mir Madam Courtan Ihr feiches und lufternes Geschenf. Am 4ten Sonntage nach Epiphan wurde ein großer Schmans gehalten in meinem Saufe, wozu Erifpus zwen Ffafchen alten Franzwein mitbrachte. Dren Seuck brachte ich selbst meinem lieben Beichtvater,

der mich dafür mit einem Atlas für meine Rinder beschenkte. Ein gebratenes schickte ich meinem alten franken Freunde hennings, der mit einer Rehfente dafür daukte. Mit solchem Whicher habe ich Ihre Saben genoffen; Gott vergelte es Ihnen, lieber hareknoch, und erquick Sie und die Ihrigen mit seinem reichen Gegen, wogn ich nichts als Wünsche beptragen fann.

Beber mit meinen moliminibus gur Reife, ned mit meinem fliegenden Briefe gebt es bon ber Stelle. Die nene Ginrichtung nub meine funftige Lage merben mit bem Darz. wie man fagt, icon enticieben fennleicht giebt mir bieß einen Gnabenftof und bringt meine gauft ober Bufe in Thatiateit. Um doch nicht gant mußig in fenn, babe ich mit Sans ben Quintilian und bom 21ten Dec bis jum 15ten b. D. ben Telemaque jum erftenmale burchgelefen mit ber größten Bufriebenbeit. In meiner erften Jugend murbe mit Diefes Buch veredelt, weil ich nicht ben Bortheil batte, wie er jest, die Quellen des Domer und Gophofies zu fennen. Mit befto mebr Berbruß gabuen mir jest über Alorian's Muma Bompilius, bas, eine elende, Miffgeburt gegen jenes Deifterfiud ift. Die unferm Berber und Kant bedicirten Blide, find bon Jung. Rant ichentte mir fein Eremplar, bas to eben fo wenig habe andfiehen und lefen tonnen, fo febe ich mich über biefes Gefthent anth gefrent habe.

Miles ift fur mich in einem fo bicken Debel > bus ich nichts: abjufeben im Stanbe bin. Bott mache nuch ju allem fertig unb gefaft - and bem constator einen eben fo auten Hes berrumpier. Sie tonnen nicht glauben, mas es für ein Druck ift, so lange in suspenso gu leben, und wie febr meine gange Ratur und Defonomie, (aufere und innere), baben leibet. Fint voluntas tua! Wie fcmer ift es unferm Einenwillen, ben boch fen fur ben beften ju erfennen! Vis inertiae, foreibt mir Derber, ift die Sauntfraft ber Belt, viele leicht bas Symbol gottlicher Rube ... von ber alle Thatigfeit und Bewegung ber Ratur abbanat. Ich umarme Sie mit bantbatens vollem Bergen.

410. Un ben Rriegsrath Scheffner.

Ronigsberg ben 21ten Darg 1287.

Dente erhalte ich die Antwort, daß im Hartungischen Laden bereits ein gebundenes Exemplar der philosophischen Borlestungen nebst noch vier roben auf Ränfer wartet, und eine Parthie hat zurückzeschickt werden muffen, welk der erste Theil einen guten Abgang gehabt, hamann's Schriften VII. Th. 23

Die ubrigen aber liegen geblieben: Delinem Befchmack ift es mit ber Bolge eben fot gegangen; aber mit meinem Urtheil will ich bis gum Enbe bes Ganzen zuruchhaften.

Mein Ihnen jugebachter Befuch am 26ten Rebr. ift ber lette Sang gemefem & Cim Schmer: am linten Rug nothigte mich ben brn. Maner angufprechen; bon ba binfte ich ju Baufe und bin bie gange Beit über nicht anbaeiberen. babe wit ein Debipus bas Bett buten millen Atein einziger Areund Erifone bat. Mich mabiend meiner gangen Unvällichfeit nicht befrichts bat am Dagenframpf viel ausgehalten with Minit Arbeiten überhauft gemefen. Heher menen Manen fann ich nicht flagen; ber bieiberfloch immer wacker, und ich babe mebr Hellbe, einen Erces als Defect meines Abnetite fund antierorbentlichen : Gefcomacts an Gottes Gaben ju beforgen. Sartfnoch bat mir Bafel bubner, und mein franfer greund Dennings eine Rebleule geschicft. Sollanbische Baringe theile ich mit meinem Argte, Den Dillie Des Drni Jacobi Jungfer Bafe honoritilialle Incise Affignationen auf Sauerfrant: und bat ich auf meine alten Lage ein Donnafweit filmorben bin, babe ich mich verführen lagent ein Saß Reinetten ju faufen, bon beuen ich alle Tage eine gute Bortion con amore bergeb. te, um fie bem Schicffale ibrer verfaulten

Brider zu entreißen. Ich lie diff in einem freien Wechtel von Bielle Alle Alle Bechtel von Gielle Alle Berteile von Schweigeren und Barffigen. Busneu Perkelitisfen und demokritischen Angenblicke find so getheilt, daß mir ber Wetterschuffenmen zum Schlafe ist, als Ber Wetterzähm Effen.

Einer meiner jüngften Freunde, Thomas Bigenmann, ift eines langfamen Todes gestorben. Inche habe einem einzigen Brief von ihm Pflitten, worten er mir icon fein Inde antündigten Weine Freude, ihn zu sehen, ift alls nicht erfaut worden. Er hat die letten Jahre seines Jonathan zu Duffeldorf zuges bracht. Sein Bater ift ein rechtschaffenen Tückmacher zu Ludwigsburg, den ich aus einem Briefe an seinen sterbenden Sohn sehr hoch und werth schäpen muß. Einige Abhand, lungen des Seligen und Freymuthigen stehen in Pfenningers Sammlung, die ich Ihnen meines Wissens langst mitgetheilt habe.

Dr. Prof. Kant hat mir ein angenehmes Geschent mit feinem Debications Exemplar ber Blick in Die Seheimnisse ber Natur ges macht. Ich bin aber nicht im Stande gewesten, bieses Schaugericht zu genießen. Stänig's Romane find mehr nach meinem Genschmack. Weine jetige Seesenweibe besteht in bes Andrew methologia ghristiana. Non feis

men 300 Apologen ift kaum ein kleines Driferel überfest. Ich habe mit den erften den Aufang gemacht, und will meine kleine haus liche Academie aufpannen zur Fortsehung und Nebung.

#### Bon Berber.

Beimar ben 28ten April 1787.

"Sier ist mein tomus III. Idearum, liebster hat mann. Ich wünsche Ihnen bagu guten Appetit, und bas er Ihnen nicht harte ober lose Speise bunte. Das teste ist er mir weuigstens nicht geworben, eher bas veste. Bon Iacobi hatte ich lange nichts gehört, bis de sich wieber burch ein Buchelchen melbete. Ich wurde ihm nachstens ein ähnliches schieden, besten Duck verzögert ist; Ihnen gleichfalls lieber Alter, und ich wünsche, bas es Sie zur guten Stunbe sinbe.

Bunderbar verändern sich mit den Jahren auch der Menschen Sinne. Die Bluthen der Phantasie fallen mir von Tage zu Tage mehr herunter; das Lob wird mir gleichgültig und fast widrig, weil ich sehe, wie und wem es ertheilt wird, auch daß es mir nichts hillt. Der Aadel wird mir auch ein gewohnter jargon, und ich möchte als ein oft gebrauntes Lind ben jedem Buich bennahe die Accension in dessen und dessen Gerte die der mir von Jahr zu Jahr mehr windse, ist Rusbarkeit und Wahrheit. Wein Morgen

war unbebachtfam, mein Mittag tft laftvoll; Gott, gegbe mir einen zwar wicht mußigen aber ruhigen Abenba Alles ift Litelkelt hienieben, und bas Schema biefer. Welt vergeht.

Saffe's Wohlfenn und seine Beftrebsamteit in Ronigsberg freut mich; ich banke für seinen Brief und
bitte ihm meine Theilnehmung zu bezeugen. Wenn er
sich mit Paradoxieen in Acht nimmt, kann er in
Adnigsberg ein vergnügtes und nügliches Leben führen.
Es ist schon, in seiner Jugend bereits ein so bes
kimmtes Ziel zu baben, nach weichem man strebe. Ich
wollt' ich hatt' es auch gehabt; jest ist die Blüthe
meiner Zeit vorüber. Leben Sie wohl, bester lieber als
ter Freund und Landsmann; gehe es Ihnen und Ihrem
Dause wohl an Leib und Seele. Verzeihen Sie ben
armen Brief eines Entkrafteten, der sast nichts mehr
zu schreiben weiß; es wird eine bessere Stunde geben,
Göthe ist noch in Italien und kreuzt jest Siciliens
Lüsten umber.

411. An Frang Buchole gu Munfter.

Berlin ben goten Jun. 1787.

Mein auserwählter, mein ermunichter Frang, Den aten ging ich bon Ronigeberg ab und bin in einem Zuge ben asten, mit genauer Roth, aber gludlich angefommen ber

meinem lieben kandsmanne; Gedatter und Frenndrifteicharbt, in beffen Saufe ich die liebreichke Pflege genieße. Beretten Sie Ihre liebenswütdige Marianne auf den Andlick eines altenduspanfen, braunen Mannes zu. Finde ich ban Ihnen feine Ruhe, so giebt es hie nieden feine mehr für mich Aber auf Koften der Ihrigen, mein auserwählter, mein erwünschter Franz, ist freylich ein Opfer, defen Sie nur fähig sind und unfer treuer Boch dar in Pempelfort. Gott gebe das wir und gesund oder wenigstens zufrieden einander seben!

### 412. An Berber,

Berlin ben aten Jul. 1787.

Derzlich geliebtester Gevatter, Landsmann ind Freund, Eben ba ich alle hoffnung aufgab, hartsnoch zu sehen, und beshalb unrubig wurde, trat er den 18ten b. M. mit seinem Sohne in meine Stube, pun gertzente mich wit der Nachricht, auch pong Ihnen einen Briek mitgehracht zu baben Den zien reiste ich mit meinem Sohne abglipphy hin in Sinem Zuge gesahren, und den 28ten lebendig und folglich glücklich genug augekommen; wurderen von dem Posthause von unferem wackeren Neicharbt in sein haus beimgeholt, und wer

wirthe, der gangen Albertischen Familie, und unferem wurdigen gandemann Dr. Linduer, der mir die Wohlthat erwiesen, hier auf mich ju warten.

Das ich aus einem annullirten Dachof. Bermatter ein foniglicher Venfionar geworden bin, fren, bon Gefchaften und Amteforgen, daß ich mein Saus verforgt babe burch meinen, ehrlichen bill, ber meine und meines Sohnes Stelle barin vertritt, bierin besteht mein gegenwartiges Blud, beffen Loos mir lieblich ift, und bon dem ich meine Palinge. neffe bald ermarte. Ich weiß, alter, lieber tranter Berder, baß Sie an meiner Zufrieden. beit Untheil nehmen, und Sie fonnen leicht benten, wie mir ben meiner gegenwärtigen Frenheit nach dem zwanzigjabrigen Rrobn. und Stlavenbienfte ju Duth ift, und wie mir bie Luft schmeckt, die ich iest erft anfange zu icopfen und erft beffer gewohnt merden muß, bevor ich felbige recht genießen fann. Alle. unsere Gludseligfeit besteht doch in nichts als einem Borfdmade einer beffern Belt, und daran muffen wir und hienieden begnugen.

Ich wunschte mir frenlich auch schon in Weimar und in Ihrem Bischofefige zu fenn, und wenn es auf ben Magnetismus ber Seerte ankame, mare ich frenlich schon ba und

Diefleicht glucklicher als bet Schwärmer an den Afern Siciliens. Aber hier fipe ich alter Der dipus mit geschwostenen Hufen, die mit Rranterkissen umwickelt find, gleich des anferweckten Lazarus Leichnam, werde von einem Sezalenhunger und organischer Anvervaulichfeit, wie
bon Schla und Charpbois, auf beiden Seiten
angesochten, und lebe wie ein wahres Amphisbinm anscheinender Gesundheit und wirklicher
Krankheit, als ein Phanomen entgegengesester Tauschung, sich seibst und andern zum
Rathsel.

Den britten Theil Ihrer Ibeen habe ich nebst den Gesprächen über Gott noch in den letten Augenblicken meines Auszuges aus Prenz sen durchgelausen, und wünsche mir das Enz de der Ideen selbst abholen zu können, wozu ich Ihnen als zur Krone des ganzen Werkes Kräfte und Rube wünsche. Sie und Jacobi thun dem Spinoza zu viel Ehre; ich bin daz ber mit keinem von beiden recht zusrieden, aber darin mit Ihnen ganz einig, das alles philosophische Misverständnis auf Wortstreit hinauslaust. Alls ein Kranker kann ich aber meinem Urtheile nicht trauen, auch nicht metznem Geschmack.

36 freue mich in Pempelfort auf ein schönes Gericht, Roid's Essays, Die bort fur mich bereit liegen. Dier habe ich die Parifer

Ansgabe des Metaftafto gefunden, und lefe mit angerordentlichem Bergnugen im zwölften Bande einen Auszug ans bes Ariftoteles Poesit, von bem ich mich wundere, daß noch feine Neberfegung bekannt geworden.

- Unfer guter kandsmann hier genlest eines angerordentlichen handlichen Glute, an dem ich meine berzliche Freude habe. Seine wurdige Schwiegermutter ift auch hier, und eine fehr heitere, gutmuthige Frau. Ich habe hier bes fel. Alberti Schriften kennen gelernt, und der Geift sowohl als der Segen des Vaters fceint auf allen Kindern zu ruhen.

Ungeachtet ber jartlichken Freundschaft und Pflege habe ich hier feine Rube, und wunssche nur bas Ziel meiner Wallfahrt zu erreit den. Bon einem solchen heimweh nach Webbergen werde ich gedrückt und gezogen. Morgen sehe ich meinen Wanderftab, wills Gott; weiter. Ich umarme Sie, liebster Geontter, Landsmann und Freund. Gott gebe daß wir und gesund einander sehen. Rabe sind wit und schon genug, aber demohngeachtet ist eine Scheidewand, die ich zu wenig Kraft habe aus dem Wege zu räumen.

## 413. Xn 3. 8. Reicharbt.

Munft er ben igten Jul. 3787.

Bu ben den Berhaltniffen, unter benin ich fonft fcrieb, ift das eines liebgeichen Beirtig bingugefommen, liebster Reichardt. Es war fein bloker Schein, sondern haare That, die mir Ihr Dans zeitlebens unvergestlich gemacht hat. Ich fann an Ihre liebe Frau und die Ihrigen nicht denten ohne Seigens- und Friedenswunsche.

Roch fann ich mich faum befinnen, wie ich hieher gefommen bin, und unfer lieber Reis fegefahrer Raphael erflart meine gegenmartige Enteraftung für eine paturliche Rolge ber Rei fe. Bobald ich wieder bergeftellt werde, foreis be ich weitlaufiger. Ich boffe alles bier gefunden : ju baben, was ich gesucht und gewundt babe; und ein frenes neues Berg jum Genns ber Frende und bes Lebens wird bie Unebeute meiner Ballfahrt bier bald fenn. Allegamagimin in Ihrem Saufe, gefallen bat. findenich auch bier, nur concentrirter. einzige Unterschied liegt in meinem Gefchmad der mehr für das Monche- als poffeben geflimmt, ift. Die Surftin lebt auf bem gange und wird morgen erwartet. Sie foll gin Bothe bres Geschlechts feunorigid, nennendengiria, infideil in niem semelle edinenten ander semelle in die bradent in der seine semelle mit die der seine semelle mit in inter inter inter inter inter inter inter inter inter interes in interes interes in interes inte

nount: ur nonnis Inni miein ins 414. Ich Belle Gadole gur war und beide ben 14ten Aug. 1787.

Mein erwünscher, mein ausgruchter Z. Franz, Vorgestern hielten wir zu Mählbeim ginen vergnügten Mittag und kamen unter anhalendem Messen die getinge Powischellen frinnerte, um bas Evanz erwünscheinschung wollases zu unferze Mude und-Pflegorisebereiterimare

hierine Biffel Dallen Lagehuch feiner Beobache ich bierine Biffel Dallen Lagehuch feiner Beobache inngemichter Schaft fiftelen und sich selbst gefund ben den Sasymoneneirekigidser Empfine und baugen" nicht falt bese thenen. Ihnen und der Fürstin windsterrich guch diese Legiures Gestern erhielt unser Jonathan die lettre remise au Roi de Prusse par Mirabeau, die uns allen außerordentlich Genüge gethan hat. No pas trop gedorerder? Der Salumon da Nord ist treffend und Sinfeph schaft, beartheilt.

Bater und Bahly Pahlen; in einer Stube weben I. Infund ich infund bei bie Einrichtung diefes schnen Sommerfies jum Muster Ihrer tanseigen Bohnung, an die ich im Geiste dente. And der fleinen Colonie der größern Bibliothek merke ich eine strenge Oxdunng, die und beiden, mein erwünschter Franz, nicht gegeben ist, und Tante Lene, wie Claudins sie nennt, scheint diesen Geist in der ganzen Haushaltung eingeführt zu haben. Kein Wunder, daß Jonathan diese Schwester sein Alter Lego nennt.

Erfreuen fie mich bald mit guten Rachrichten, besonders in Beziehung Mariannens für unfern Urzt, der mir bald entbehrlich werden wird.

## 415. Un 3. R. Reidarbt.

Pempelfort, ben 16ten Mug. 1787;

Den zweiten b. M. erfreute mich und ber schamte mich zum Theil Ihr zärtlicher Brief vom 27ten v. M. berzlich geliebtester Gevatzer, Landsmann und Freund. Seit Dom. X, bin ich hier, ohne dem Zweck meiner Reise und den Bedürsniffen meiner Gesundheit näher zu sepn. Den 23ten v. M. überraschte mich Jonathan Jacobi, brauchte in Münster den Apprmonter und reiste den 4ten d. M. wieder ab. Da wurde die Abrede genommen zu einer Brunnen. Eur in Pempelsort. Ich bis

mabrent meines Aufenthalts in Munfter fanns ein paar Lage im Stande gewefen auszugeben-Meine Unpaglichfeit und meines Birthe feine war also bas einzige Thema, wovon ich bate te fcreiben tonnen. Auf die lettere batte ich borguglich ben ber Gefellschaft meines medicis nifden Raphaels Rucficht genommen. Der Anblick meines B. ift Beweis genng bes feine ften Rervensoftems, daß ich feinen nabern Schluffel nothig batte, um meine Rengierbe ju befriedigen. Dit unfern fleinen Bertrau. lichfeiten fann niemanden gedient fenn. Die Abfict und Die Urt meiner Reife qualificirt fich gu feinen Beschreibungen. Vestigia me terrent. Bempelfort fennen Sie fo gut als ich, und bag wir und, liebfter Reichardt, Ihrer oft und freundschaftlich erinnern, verfebt fich wohl von feibft. Auf dem erften prenskichen Dorfe im Weltphalifchen fam uns die mitgegebene Reifefoft febr ju Statten, und felbf in Dunfter babe ich mich mehr als eine mal an dem übrig gebliebenen Gries der gafe freven Borforge und Bartlichfeit erquicft, unb an die Ebre, die Rrende und die Rulle Ihres Saufes, ben barin berrichenben Geift ber Einbeit und Ordnung gurudgebacht, ben Bott erhalten und fegnen wolle, reichlich und taglich! Ich reife wie ein Rranfer, ber ifch um nichts befummern fann, ber fich und feir ×

ne Freinde, ble Et heimfucht, bedauert. Bie follte es mir einflitten, ein Lobredner ober Runftrich fer ihreiner wohlthatigen Freunde ju fepn, auf bereif Mittelben und Nachficht ich allein Anfrich inachen muß?

Rrant Buchole, Erbberr bon Belbergen. ift ber einzige Ditel, ben mein Dunfterficher Rreund bat. Ungeachtet feiner bopochondrifcen Diat, mit ber et fic por ben' Willenn. gen ber Lufe in Ucht nehmen muß, ift lettein paar mal in einer offenen Rutide mir in Gefallen ausgefahren, und wird, wie ich hoffe, fich biefes feibft aufffelegten Joches allinablic entaußern tonnen. Der Umgang in felnem Daufe ift febr eingeforantt, befto angenebmer aber meinem Gtiomact Einer meiner anaenehmiten und merfivurdigften Sage Bledich in Dunfter erlebt, mar ber erfte Befrich int Danfe ber Rurftin Gallibin. Eines" Denfferbuis Diotima ift eine fo einzige Effthelnung in ihrer Art, bag ich armer Snoaffoe eben fo viel Beit nothig haben werbe, ben Gdas thres Gelites und Derjens, als Grer in anen Spracen, Wiffenschaften und Runftell refiben und prachtigen Sammlung gu uberfehen. alce Veriftes von Rurftenberg und mein Tunger Alcibiades B. find ibre vertrauteffeit Rettinbe. Ste-tonnen alfo feicht benten, bag bes les teren Saus eine bobe Schnie fur mich gewefen ift und senn wird, und wie sehr mir mens sana in corpore sano nothig ist jum Genuß affes Guten, womit ich in Munster und hier umgeben bin, noch immer levber wie ein Lantalus! Saben Sie also Biebaid mit mir und lassen Sie mir Zeit zu meiser Erhotung und Wiederherstellung. Ich mungeme Sie und fammtliche Genossen Ihres mir unvergestlichen Sauses und Busens.

416. Un S. D. Courtan, geb. Touffaint, nach Ronigeberg.

Pempelfort ben toten Aug. 1787. am Bollner Conntage.

Der get war ber merkwurdigste Lag, ben ich in Munster zugebracht. Demfterhuis Diotime überhob mich ber Reise nach ihrer Banterhütte zu Angelmodbe, speiste ben uns und führte uns in ihr schon angelegtes hotel und ben dazu gehörigen Garten, ber mir eben so gestel, als mich die Dibliothef in Erstaunen und Entzucken versetze. Wie sehr wurden beit liebste Freundin und Gevatterin, bon bieser liebste Freundin und Gevatterin, bon bieser lingigen Frau ihres Geschlechts einsgenommen senn, die an Leiben so ift!

Den titen fuhren wir mit Extrapoli nach Pempelfort ab, und famen am taten gegen

Mittelle Den aufftelle und mittelle mei frementaltel Charles and Company of the Company o les. Diedelte de nennt, und die Geete feiner vortrefflichen Sanghoftinde Bo-gin- pon offem spectoupt. and, wie man ben uns fant, Mit meinen guben geht es fest ziemlich, abee Boof' mib Dagandalli fal Gingeweibe Achriness affetende neuer mesten und der Berfratt: Modific beneath ander unber unbereite Bellertbfichafelleber Beilegebahrtes Belesteit volle welltifchaf tilch beichtoffens chellbale bet utatt 4 Wermonter Breitt ein Bufanden walbe Dott finft mit afte Doffnung auft tiffen femiebenfaueften Mehreur Gobus racht aus albeiter Mortialentel fer: \*et "verkert" auch bie: Milliche iftinder Beift ficht, dut Gelegenheit fruderandt febetes ju them: und aff' lernemmonte? bad Gientastellen In wetben. Der? belde Eufes allerigichatib ablitimenber Bater minichen dennie bies Dei tiden gunehmen wied worbsten Bit fabeiba? wie "Mein Ibnathan-Rarobi Battunte bonat fien ausbrucklich aufgertebendenhinden im feineus Bar then einen bergitchen Grus abengulegen ... Wie wohl murbe es Abnen-thung ben fleinen Reeis meiner memen: Weld aufammen ju feben! Bas fir ein Andbaub : von menfiblie chen Bergen ... in berem Mittelpunct ; ich lebe,

geiebt habe, und Soffnung Schafte, verflingt: noch länger zu feben, — beste im Beist, als nach Fielft und Bint, das ohne ein keines Krong balt Moundthie warbe. —

417. In Bifette Reinette Bamann,

Empelfent ben arten Ang. 1787.

Meine herzenstliebe Tochter. Dein Brief dom usten Imm hat den ganzen Tag dor mite gelegen, und unn bezu Lichte din ich erst im Stande darauf zu antworten. Ich erhielt ihn anch spak Abends ben meiner Anfunst in Manker den Iden Jul. Seit dem 12ten d. Mibin ich hier, und seit dem 21ten, da ich den Hormonter Brunnen zu trinken angesangen, habe ich einige hoffnung mich zu erhoten.

Diesen Augenblick fommt Rachricht aus Münfter an, daß Marianne am Bartholomans-Tage glücklich von einer Lochter entbunden worden, die den Tag daranf den Ramen Martia Johanna Sertrnd erhalten. Gott sey gelobt und erhalte Eltern und Kind! Mit diesser Frende meines Geburtstages gehe ich zum Abendbrode, zu dem ich Lust bekomme, woran es mir vor einer Viertelstunde gänzlich zu sehlen schwestern meines Jonathans entgegen mit einem schwesten Schriften VII, Ih. 24 meines Geburtstages. Die älteste heißt Tanta kware und hat alles Sanfte ibres Hrudert; die jungere, Delene, besitt hesselben Fener und ift die Seele seinen Danshaltung.

or Sections Um bten Jul. frube reiste ich gon Berlin ab, weil ich mich nach Rube ju einer orbent. lichen Enr febnte nub nicht langer gu balten war. Den sten bielten wir Raftag "in Dag. beburg, wo ich ben Berfuch, mechte andin achen; brachte ben gangen Sag pergyugt ben meinem aleen Freunde Philippi, an Deine Kube-wurden schlimmer, ppd.ich. famzwitzer maner Roth bis Bielfeld. Sier mußte, ish set liche Tage theils im Bette .... theils imarter Stube gubringen. Am 15ten fam: Antwest von unferm Wohlthater, bem ich meine Unfunft gemelber batte. Um "ioten, reiften mir endlich von Bielfeld ab, und famen bes Abende in Munfter an, wo uns Marianne an ber Daustbure entgegen fam und gu ihrem lieben Brang führte. Den Lag barauf fieng fogleich meine Eur an, und feitdem habe ich mich immer gequalt. Den iten b. D. versuchte ich sum erftenmale in Munfter auszugeben. Den 12ten famen wir bier an, und feit bem alten trinfe ich ben Pormonter. Mein rechter guß ift vollig bergestellt; bie Gefchwulft am linten aber will nicht aufhoren.

ben goten. intra

hente haben wir einmal wieder Sonnenfchein gehabt. Der Gebrauch bes Pormonters
verträgt fich nicht mit bem Schreiben, fanm
mit Lefen. Bucher und Briefe liegen um mich
berum, und ich habe fo viel für meine lufernheit und Newgierde, daß ich weder Anfang noch Ende ju finden weiß.

- Bembelfort ift ein furfürfliches Raabichlof. bad ber ichben Gtabt Duffelborf noch naben liegt die und bie bu ben. Das meifte find Mitten. Der atte Sacobi befit bier einen gro-Gen Barten mebit einem Gemadsbaufe und einer Start Rabrif. Reben feinem Saufe und . Garten liegt unferes Jonathans Annftgarten und fcone Bobnung nebft einem Debengebanbe, mo unfer Doctor refidire. Bir beibe find neben feinen Bimmern. Der Garten befiebt and vier Particen, einem großen grunen Blate ber mit lauter Drange- und Morthenbaumen befett ift; barauf kommt ein Salon von Ule men; hierauf ein foones Bostet voll erotifcher Bewächfe, worin ein großer Leich, wo ber Beb. Rath alle Mittage bie Rarpfen felbft füttert, fo wie feine fconen Cauben. bem Teiche kommt ein Bach, und binter beme felben noch eine Unbobe voller Blumenfloce und frember, feltener Baume und Geftrauche. Bur Seite fieht bas Gemachehaus, wo ber

Bartnep: wohnt. Dier ift ein bunfler Schat. sie Bemedhilde in ubeneffelle fonifitte filmest Saa gebabt. office ihnfidelo Coniomoppioner. Nachricht eribeilen. Erfreue mich balb wies sendade adrilbentived en filmend Dice, mbettendliche Sochtens ibider fanden mubitaut meldbiden froder tabe eine feite Schinie, mildlichmi Benittberangenund dlieftertreis butter ütetnite gelichtedichten Staller febre Meifenbe für Printit Dur neicht erachterf. ball fech anenim den die de de de la company de Beard Charles Charles une fide u arrade fleiffe enter i Kar offinis siali adatieti seisiären indiditeliiikai mainen diasii Maen ibonsmift du Eintebetenn fine 1160 aus Unffalt machen, wenigftent beis Goeisette un unb ben Bang ber Borfebung über mein fünftiges geitliches Schicffel nabbere gur Entwicklung abwarten mit gefunber und geifer Meberlegung. Alles mas Du mit ben Meinigen toun tanns , if ann bate unundinnferem Naten im himmel alegmanhaimmellen ... Erzwirds wohl machen und hat as bieber, mie ber Sbat bewielemerbasten, big, Geinigen, webergebenfaft, nach verfannt, benden allem menfchichen Dichteff mud; Tunchten, fon Mitteln, jund Wegen nneudlich, überlegen ift. Bie, upd poobin fele bige abzielen, bavan weiß ich felbft michts, vill . es, and nichtimiffen Die Zeit min, es. nud glehren gund offenbareng poad fein Wille und unfan Bossas Lifensund und dum un

sparencestagones where we can emptly when 14 Bente binter ber wieben einem fchindmen. Sag gehabt. illein mebrieben mintel Dien mebb Nachricht ertbeilen. Erfrene mich balb wiedentinut einriten Priefe, il liebe i Did, nhettens. landen Sochtercho Kinglichten findlicht aund nicht eile an in fichetthemu amitteiteine fitent Batter signicht dage Armide dintenducen Additionaliscons and and anichted bis woch übnige Beiteben wateren Bathaterin amentweindeling Munit begunden bemniellebache auch Buife Deinen Mattern under jumpelige Bringe Endliche fierin zu bafinit eithie beffer ite frei bieffente bei in Gott fundanfen denbifftich deuternan ifremen Imp meinete Deimfunftflauren . noch gen at find den ingna L. r Rorfebung über neim birkraes edu Balligatist fourt magenteleffinde gen befeitig: allredell vojten ann vod nuto big neurone Dem velfort den 28ten Aug. 1787. nuch bereinsche und but u.C. auch gelich Fills Bein' auseindholceruns etwankocer Rrunick Sker und Breide und fiedt und Drackanden gu "Wret' fleinen Meben Bettrubis, bie Gott er-Baften und fegnen wolle mit reichen Bolliffa sen bes Lebens in Beit und Ewinfeit! Bow ineines Rreundes Raphael guten Gefinnungen, Ihnen erfenntlich und nublich zu febu, wetbe ich täglich mehr überzeugt; er wird alles eingeben, mas in feinem Bermogen ift.

Bleich nach Empfang ber guten Rachricht wurde ich von ben beiben Canten hier mit

Gestern ist hier An Eloge danstolische Prusse par PAutöut'n dela't Bonisistigenkal de Tactique angefomment des feben fichelische beische antere Atuglerbe Bestelbige generale En Oberst Guibert, von bein ich inter funforen Bosse, um sein Schriftelbeid Annen ander bei mehren bei kannen beische Angeleit und bereit eine gu konnen, bad fich und biefet eine rebe nicht überschen lästlich allie und bereiten guten bereiten lästlich allie und bereiten guten bereiten lästlich allie und bereiten gestellt bei bereiten lästlich allie und bereiten bereiten bestellt bei bereiten bereiten bereiten bereiten bereiten bestellt bei bereiten bereiten bereiten bestellt bei bereiten bereiten bereiten bereiten bereiten bestellt bei bereiten bestellt bei bestellt bestell

Mehr zu schreiben erlaite mir beraffpm monter nicht. Gote erfort unfelt genteluschafte liches Gebet für Eltern und Lochter die ich aufs herzlichste im Gelft und Ginn grufe.

transport of the second of the

rant bough 419 paken Derben ider pit

Sthflut - Plimpetfett ben gien Gift. 1787i

.Unfer Gebures - Monat, . bergich geliebten Derr Gevatter, Sandemann gub Artund. if aliceled uberiebt, and wir find um ein Jahr reifer geworden mie bie binigen Jahren mas Abren mein matter, flumpfer, Briefwechfel gitt trenter: Spiegel. meiner frantigen: Loge gemefen fern . Ante ich dem atten Jun., abreidte . bache be sedernicute ball, ich unmerwege liegen biebe beis wurder in Rich abbrevand alle Bebentlichkeis ten und erteichte ben paten auferes Rapellmeie Wers dans, wo ich die treuefte Pflege und liebreidfte Borafalt genoß. Gie fennen bet Entluffgeinus, unferes patricklichen Freundese, dun, and meine Belchafte übernehm, und alicke lich ju Stande brachte, abne bag ich nothis batte mich hont Blede gu aubren. Den bten Buti reieten wir aber Magbebmg ab und to men ben iften nach Dunfter, gindlich und aufrieden, bis auf mein lebel, bas ich mitgebracht batte und bas burch bie Reife arger geworben mar. Den 23ten überrafchte und ichon Jonathan Jacobi-und brauchte den Burmanter bis jum 4ten Anguft und machte mir aud Luft, ibn in feinem Elpfio ju trinfen. Die bevorfebende Entbindung Mariannens und die Bortheile ber gandluft bewogen uns, ben titen

Mug. Danben jus ventaffen und fhieben juorifen, mo D. Manhael und ber biefige Sansarat affes mogliche ju meiner Balingenefte aufbieten. Die auton dielle mechicie impten: mich bifan i midfien bibe Deckrenien Liberehi inder Deinwöllsto. arin souldirede entificientie Edine inderfette Ben Chine Sincetting mirrinte Sabe Midsell Inside ineur 3 1984. Sofo much Cliffere... and Seffentible in the nat Alema Paisichtunft renglisch biete beite schundt, beitendien mubift buffanrunde (Marint) fuminter, niche Hicken Behlaehmetere Momit ichrime Been Bibriftif ellenen Billeuft gehtentlicheftischen das wieder bei beiteit der Freier woch fiften ranginiffe, saigtie ernfanienen niffchiffe Bufutle beid em deit millereft merfonichem Lieb Aufant feine fitt untermehelbe bent mie bied untret: Menben beite Ger that credibit neutrod tiefelt runnism bitines date militad after after aller men enter i destina defina Bandisfennelientlichen auch Leibeilane neinbaft Ledandbefried Berrengtwohiftigietigen Gentland frener i Ligan delta into depicte de l'estat inividente ben Sie mir Zeit laffen, offenablichteniebet im ibem Banganet fammen. 11 Bang paliebfter Derensichter Mennehr dem erkodisten 3dal ekinaires ai vier Andierunginden Beide Boonfadie und jeden funder befonge fanden intranten Meichenfehen alle Siden iest am Eingange und neben ibnen. Bei pribendu Granatbaume. Die Drangerie Be außer proentlich mit Rruchten gefegnet. Der .... an roldenor Sallon and lauter Ulmen, bat

en entonie Mun Ad f State unfünftrad im: Coloniali a. ento. Principal and der histoge Sandars and mogliche ju meiner Palingenefie aufbieten. 🖘 genoncia Genochiel institut inite bifind und for tielber Meinechnt Liftet eili mint Deine de Roantu auf eine Madmar Granesbilmiten moderfeiten Aneite wen incien Ingenis Madeil win inm o billio ferraldichtiverni Edifutbil Bernen. :: Mill dunfole Quielectimist restinct viete bethaldmask Chand seeidefft beffanrendo Mantenbliteminter, eiste Wichon Siefelachertere Momit ichnfteeft wie Schrift fiellenete befchiedlemidwelliemabenedicheefmuite gehiereite moch Stacebindererichte, abitationer niffiches ApfloforBero dritgegrungefte felter tiebem dies Aufust sond ifnet no dhaff trorfur hat oft nferd Denmartung igiff. afteilichten daßlit ermeinete abfefferempeingehtrines cause mahhiicht immenterowerben ich in ihenge Benobie fegnaffettifellich abla leibenflinge nerbhafe Dei with mehrende Buwentherife ich ich gebogeel utredelle inne ichtel Geratiebeim dien gehaltrente Den Gie mir Beit laffen, defendeteltgreuiebes \*43-Steht Charles : Marting : Beneut Monten ambatmielfen aufer übetracht füben 3dol Bonites in die Mingewinnt gegin Chooning die un reder Bluthe jett am Eingange und neben ibnen amen biubenbe Granatbaume. Die Drangerie ift außerordentlich mit Fruchten gejegnet. Der barauf folgende Gallon aus lauter Ulmen, bat 34 (Melben in bie Bange unbagu fin ibie Begie to. ... linfen madrifen Bachan iff Der ales Zofab. rige Bater, ber epileptifchen Bufaffen ander fest ift und mur in Begfeititing gines, Siters fbatieren gebt. Sein und unfer Garten ift burd den Bach geschieben, bie Duffel, von welcher bie icone Stadt ihren Ramen bat. Abre Lage ift ungemein angenehm und iebes ber Chore batileine Merniellebationet if- die cibbe Begendi treitenden bie Buting Schie Beiffe deffibreenbbesser beninenstallt ichedo odnus ins C Die Liebe und Chres for Deid Miest. Miss fel Bater in bit feur gamien banfe bibbogonieft bom Geblien bie gunt Rleinften . dift rintiffe fareiblich ... und ich Cabe Eltbeit nothig athab fieren erbultren und mir an reichficobie Billes mas mit nur an ben Muken antufelien ifin bafür mirtie geforgt mit eben ich mitiffic filmed all Gutmatbinfeite girin 20050 in " Ich bin bes Schreibens mibt und mit Dorf will bamit nicht fort. Butchte Goto. A. bes Rind . And bergis Deine Eltern wie Gefimiller nicht, wie ich euch alle im meinen Sing mib Berben trage. Lies nichteines Bor wis fonbern maßin, und frage ben wieten Dies the Du ein Bud nimmft, ne Sach, oben ben Besfeffor Reausie In bemi beftan Marten webe es Steffeln in un bentan nicht derbernnen fanne Gewöhne dich sieben gute

Buller tit fin atlatiff mes jan spasifettige intefartis- alfa 20 Dienworthenfen ofthom toon linfrat Milete mite Grenen and imienen und iff Dets per eindene Muntite ine Abriteum. Gnu fi their magieren geht. Tein und unter in ter- m. erger alm bereit biber biegt begieben . . . dut: 19321398th Winnighny 11 2001 31117 Hebenstudichtenints withertebentlichen Mentich adfibenachbenid: benie natel ichte obrum der Dibe but bit Rabfheit feiner Mariamie Dund eide Begeine de fand getaldurften de bei bei beiten beiten beiten mustime nicht, mildirift besfent Gloffentet ande eige Moberfidmunguland Drimme überefchipe die sticht felicher modu wollfommener serbacht gweife von sifann. 215 Millim Aribo Junathan Bas hines Bill bitimeffertrigt : bintom: bien füttigffe ; ithelend ; Die Seele feiner Daushalbiem ifft, bie feitoffes Lotte, 4008 noch ibebinbeit Baters, unferes madnin Brachbard . Wirthschaft führt. . Beblente, ein Bulfder, ein Garmer, ein Fleiner Burich von Copiffen, eine frangofische Rammeriungfer, ein Stubenmaben und eine Rodin; lauter ausgelernte, gefittete, juge-Ringte Lente, ble alles mit lachenbem Muthe, ine Singen und obne:Imang ibee Liebeit thun. . Wie febr wünfchte ich oft neemen lieben Erifonu mus Bennen und Theilnehmer imeines

Sidelign annehrinden voft wantliben auch Chern Mehrt. seen: Dens Robis links otist feelith Och. leftette einet Mauren Rhenwelt .. entber Sie thundrichte Seiche: Shert feit al finiti pferate alle Britaites amiffe nation cinend Rading gefriedelfen den den meinbeit in der Leinen Die Kriekludik sie welchel Meiter abere Mie fallachte in their patte Beaflet nibr, Eithatten , aus Sie Munen Acho Bicht courrinfer influm winen Beniffumachatilis didis Munualise frät. I folie: Assate de coprediment Stated checking and another contest and another and another ano -2/DBirming betriebentifchen fried Menichte ad find abed Boncaind flichmuilty Minthelmient baid. Leutha haliosatiberudelija, dedochalbeine acimitika dub Man bo ditrit AColisomie Colinities ibeniefer benieft uber eijis chregosisischentelibes durchte beiebeise mille Binung Gie, immaffet Befel bem, felen thalum ichteile gefeit geninden Geninden beiten berteite Bertebeit bleiben Sie mir mit Ihochifannen und irmetell ldieilben filide : mib Denger . Eneile vons ? Leibe. Marchiet fiberedt, Sibirbirbentichenfebebeffine man chuje freindlich den Deuthbadistickens ift. and muk nut alleur Decoro hie Stue

422. An G. E. Lindner. Artigen annien and Art. Annie and Annie and

filemand Betto und Cane ibem Antmonter files von Addin Roved leding void feiten Bed. ber Rieftent Zanen ibnet sielchaffen a thier nicht mach blifftens aven ban gutama Westerdiallenablite inusimee. neute die, theidingenungliemenfen ich gefehren berte bei beite bei beiten Bele finden untimelEdachtung bie Arbufftung bie idfiedt's getrefebrick "jodifichteller Hitsbette Buefe Die Bengeichten Gieben in bei gefen bei beite be Butfin inginite saits fe unseine Est, is oder Es anne balten mitiner Brouinfeitroeitenebffetrumb wert. lieben, battor Sterfatt mitt eine und auffer ethetete Archive adminant anist ben) Beschlung admini Bes fucted ; ding moint afterfilte : Stomewiffenia beso E frem from Movembe Marie dischesse Antisbert Mississes mitchi musifeiner Bahnille ini-feinter Rusficeonnille Bellin miduntebitems Bailices mittentat mit finnsat Die, gemnifotedinelbem fdin theten? fiche thenig find aministineen Softentat min ?ibbed bleiben Sie mir mit Inedelienute) attelneuedle seine Michigan enter finde eine Michigan Gine Michigan ber Fied indice die gestemmen grides, iberodie Arificitelle stin Made freitradit; den Ochstendung bereit, ihre Bett, und muß mit allem Decoro die Stube buten.

Die Fürstin kommt mit neuen Bersicherungen bes Aschaffenburger Ehlebns und seiner Daffnung gur Benefang unferendliebenil Mariannes Ich haber, feitherm alle binibeiben Brake te des Magnetisten galeten finde alleinen Arth nen Berbacht nund bepache Abfchen für feine Starfe im Cheorien und Benouhfrationen: ber sommen. Machen: Sie fin auf wiederhotte Bustrationen: gefaßt. Sie fennen den Dann und sein far fest Bertranen auf fein Rabor bage, und es wird Ihnen nicht fawer-werden, ben aller möglichen Condessentions Ihr Gewiffen unbestecht zu erhalten.

Ich habe einen Dunger zu arbeiten, ben ich nicht langer unterbrückt kann. Abelungs Fortsehungen und Ergänzungen zum Jäcker flegen auf meinem Bette und ich middte gern weben. Bruckeri hist, philitund Ladbniti Opperammin müssen intenden Dan fich geben, menn deichen seine Rräfte und Aerste erlauben. Ich erwarte zu pörderst von Ihnen veniam concionandia, nicht mehr in der Wüsse, sondern in Elysio.

Meinen Glückunsch an Franz zu seinem Muth, Ausnahmen zu versuchen, die ihm besser thun werden, als die ewigen Regeln und peinlichen Gesete. Jedermann sage wie wiel Gutes von meiner zunehmenden Gesand- heit. Ich besinde mich bep meinem nom liquat recht angemesten und will wichts wiffen.

Lingliste deplatimens none and idenstolle ide apprens eineilleides hommes be tranquillist ide l'apprense fast sein sehr liebenswirziger Tumab deft. I. A. Aspise, ein Krinter Viernemits seinen Einster Viernemits seinen Einster State des hommes is mein Recipe.

## Boir Berber.

Micht Miselm ar ben 28ten Oct. 1787.

Alleber alter Kreund, Ich errothe über mein langen Fillschurigen, Steil der Aufen nicht helfen. Toch istlichte ich so mitte und matt von Predigt, Aichen istlichte ich so mitte und andem Amtsschwiderungen? Britism; und andem Amtsschwiderungen? bestäch nure diese gerfrenten Biatten mit einemissikum Bern, iban Sie solche aus einer fremden hand empfine geri! Aults ift ritel, riebster D., Schreiben und Mühren, insonderheit wenn man ewig getrieben wie ein Mühren pferd in die Runde geht. Auch Sie haben des Lebens Ueberdruß geschmedt; möge es Ihnen sest in der Frems de wohl gehen!

Meine Erqu empfiehlt fich Ihnen auf's freundschaftetichtes, sie ift ziemlich wohl ben ihren timftanden; nur trägt fie auch wie ich die Laft des Lebens, da halb bies lem bald jenem ihrer Aleinen eiwas fehtt, Barchten Sie lich ficht, lichfer &, 19 foll Ihnen ben uns fo welt wenden, als es Mann tone; da Wie uniffien Might fine. Der Ger eitfelfen Made deftilften. Auch plee este fine bee der Mille, und mein hause tiegt wie eine Atofice inch Winde, wid wie miss tiegt wiederlichten inch einer langen Pligerichaft wiederschan weben. Sieglich wird es mich freuen, Gie wieder zu sehans viellicht seine auch ih einen Aropfen Jugand wieder.

## 448. Nu S. Gr. Melfankt.

Manfter ben gen Ran. 1887.

Berilich geftebieller Webatier, Stadbunung und Areand, Erft fest wied es thie unbatio, Plimen letten Brief, ben id ben 240th Sait. in Pempelfort, erhielt, in benntube bundt babe ich oft gewin on Mice Liebe und Source, and some enten Willer, Sie beson an versichern, bat es auch micht gesehlt, aber besto mehr an Kraften und Barmigen, Daufelben mit ber That ju jeigen. Op febr, ich auch Urfache habe, Gott für bie Erleichterung meiner Uebel ju banten, fo fann ich boch meinem Ropfe noch eben fo wenig als meinen Fusen trauen. Mein Magen und meine Cingeweibe find noch eben fo wenig in meiner Gewalt, und ber Copenit quit Genteffen noch wiet so gehandine, wie es die treurine Diffit plin bur Weblein Bobn: Canbibaten bbeki Dartorern

entendentendenten anderendentendigen interestenden der Generalieren d

in Inniffrancement feine Um alles furz su sagent, bin ich dort eben fo manifikren Gandlie, som stile Li ladularumés "Lunggachtel Michel Brunnene - Sime mitine Mantierbaumbelliftenbeit :anter ben Budmu am Liffen, und wiewielemir me wiedgebieten abfonnen Bio leidt eraden --und bag ich es schlechterbings nothig fant. mid auf einmal und ploblic locureifen. Rent fin ich menigfleus im Stonben ben Urbeber; meines Gludunechfeld, beffer; als ben meinen erften Anfunft jan menieflen. Schaeile te-damals nach Pempelfort, une geinen afleis nen Gertynd, Mateun, machen, amit d Den von feiner Marianne den anaten hamann's Schriften, VII, Ih.

- Run, mein liebfter Gevatter, Landsmann, hauswirth und Freund, werben Gie hinlang. lich ermeffen, daß ich mir eben fo wenig mit polliger Wieberberftellung meiner Gefunbleit Comeicheln fann, als, que einem Greife ein Rungling ju werben. Ein foldes Bunder lage fich freplich nicht naturlicher Beile ermarten: aber besto mehr babe ich Urfacht, Gott zu banten, baß alles ertraglich ift, und bem beffen und letten Biele meiner Reite fo nabe als moglich fommt. Aft bief nicht icon genna und über all mein Verdienft und Burbiefeit? Jacobi ift burch meinen Aufentbalt um ein ganzes Biertelfahr und um ben balben Sommer gebracht morden, ohne baß wir beibe wiffen, wo und die Beit unter bin Sanben geblieben ift. Er bat eben fo vitl Hufache, Gott zu banten, bag er meiner fos geworben, als ich bie größte Urfache habe, Gott und ihm gu banken fur alle bie Bufritdembeit und Liebe.

ben geen.

Ich habe fchwere, Anstere Sedume gehabt, bu ich fast gar nicht zu träumen gewohnt bin- Franz Alciblades, Maxionne und Gertrudige ten eben ihren Morgenbesuch ben dem alten Momne ab, und es werde manches von un feren alten bekannten und unbekonnten Fremben gesprochen bis zu einer sanften Erschüt-

terung ber Eingeweide und Rervensibern. So vergeben unsere Stunden und Tage wie ein Geschwäß, das aus Wohl und Atstonen zu sammengesetzt ift zur harmonte bes Ganzeni Tout comme chez vous — Richts don dem schönen Stoffe zu wihigen Briefen ind lange weiligen Reisebeschretbungen, die fich zum Lebsen und Schreiben quafficien.

- Minimum est quod scire laboro fdrieb ich zu Bempelfort in bas Stammbnch eines nach Gottingen manbernben Magifters Senffer aus Stuttgart. Alles warum fic anbere reisende gelehrte und ungelehrte Sandwertepurichen befummern, reigt meine Rengierde nicht. Ich nehme mit jebermann furlieb, und jedermann, ber will, mit mir. Das mit wir auch etwas zu thun baben und nicht unfer Brod gang unnut effen, bat Sans mit Mariannens Bruber bas Englische angefangen und mich but fie felbft ju ihrem englischen Sprachmeifter ernannt. - 3ch bin bier, wie ben Ihnen, gludlich aufgehoben, wie ein Rind vom Saufe. Dein Birth bat mir bie amen beften Zimmer feiner Wohnung eingeraumt, und fein Gut Beibergen boffe ich ben bem erffen auten Bege fennen gu lernen.

Erfreuen Sie mich bald mit guten Rache richten von Ihrem Daufe. Wenn Sie einen meiner algesten Freunde, ben Rathsberen Christoph Berens, in Berlin zufällig seben, so erkennen Sie ihm auch bafür und danken ihm für Liebe, womit er in meiner Abwesenheit stih um die Reinigen bekümmert hat. Sagen Die ihm, daß ich so glücklich bin, als ein abgenüßter Greis auf der Welt Gottes ber allen unvermeidlichen Uebein der besten Welt unter den Trümmern einer guten Ratur sepn kann. —

424. An S. M. Courtan, geb. Louffaint, nach Königsberg.

Runfter ben 13ten Bov. 1787.

Den 4ten October wurde ich mit Ihrer liebreichen Zuschrift erfrent, und ganz Pembeisort nahm an meiner Frende Antheil. Ich habe vierzig Bouteillen Phyrmonter ausgeleert und damit meine Quarantaine glücklich geendigt, die nicht ganz ohne Gedeihen gewesen. Wit dem Gefühl meiner Erholung wurde auch meine Munterfeit mir und Andern bepnahe gefährlich. Auch die Rahrung meiner Rengierde, die ich in dem Schafte meines Jonathans an Büchern und Briefen zu stillen sucher, wuchs mir über den Ropf; und auf einmel wachte in mir meine Bestimmung auf, den Utheber meines Slücks hier aufzusuchen. Den legten October geschah unfer Einzug in Düsse

felborf, wo mein Conatban eines ber ficant ften und prachtigften Daufer beliet, bicht am Thor und am Ball ber Stadt. Dier murbe die Berfudung noch großer, ben ber ganten Bibliothet, für meinen fowachen Roof. Done Gewalt war bie Scheibung unmbalic. Die Borfebung verließ mich nicht und ich verfcwant mit meinem Sobn ben sten b. De: and meines Sonathans Banberichloffe mit einem polnischen Abschiebe, obne felbst in wife fen, wie? Der Boftwagen war voll, bie Bit. terung flaglich. Ich war Dienflags ju Mite. tage gang erfcopft, murbe aber bennabe ente judt, wie mir ber Pofimeifter auf ber letten Station bor Munfter jum freundlichen Bilfomm melbete, baf eine Ertrapoft, bie Micibiades mir entgegengeschickt hatte, unserer mantete. 3ch banfte Gott und fühlte mich wie neugeboren. Wir famen icon bor neun Uhr Abends, juft jum Abendbrod an, und fanben Arans, Maxianne und unfern D. Raphael auf uns marten, boll Rreube und Bufriedenbeit bon allen Beiten. Den inten ging Frang . in fein 29tes Jahr, und es war eine gute Abndung gewesen, Die mich getrieben batte pome es ju miffen, benfelben bier fevern ju tonnen. Bormittags babe ich bier bie erften Rirchen befucht und ben murbigen Erminifter von Rurkenberg, meinen biefigen Berifled.

bet.: Ad Beralic frence, mich fo ziemlich ernenert ober berifingt wieder ju feben. Er batse, mir ein Bert meines Lieblings . Antors Ge-Blaut vom Muntwefen nach Bemvelfort gefchick. and bot untr febr großmutbig ben Gebrand feiner gangen Bibliothef an. Geine Abelbest und Demfterbuifens Diotime, ich menne unfere Barfin, bat gleichfalls bie Schiffel ju ber ihrigen får mich gurudgelaf. fen- Gie ift wuf ihrem Bauerfit Mimobbe. D wie viel werbe to Ihnen, liebste Gevatterin und Areundin, bon biefer großen und anten Seele ergabten tonnen, die mebr als fdwefterlich Ihnen verwandt ift. Marianne bat mich zu ihrem Oprachmeifter im Englischen angenommen; mit meinem D. Raphael ibe ich mich ein weule im Molienischen, bas ich bennabe vergeffen babe. Run liegt mir noch rine : Reife nach Beibergen im Konfe, bor welcher ich aber erft bie hatten in Mimobbe foben muß, ebe bie Dufe nach ber ziebt.

D. Raphael wollte mich heute magnetifiven, aber ohne Erfolg. Margen fommt Diortime bom Lande jurud. Uch, liebfte Freusbin, wie wurden Sie in dem Rreife, wohin mich die Vorfehung verfest hat, auch wie in Ihrem Elemente fenn! Bas für eine Bett!

was für neue Erscheinungen! was für Joede le ver Menscheie! wie angenehm wird es einmal sehn, babon zu reden und sich dessen zu erinnern, und wie viel wird es kosen, sich wieder zu entwöhnen, woran man sich gen fund und groß gesogen hat!

Der alte Periflest macht sich um Reiten und Bechten sehr derbient durch die Reigung zu diesen Leibesähungen, die hier auf einen ganz neuen, wissenschaftlichen und machematischen Fuß getrieben werden. Der Fechtmeister Wignel ist ein täglicher Gesellschafter det Fikfin, die mit Freuden auch meinem Sohne biesen Borsheit wird angebeihen laffen.

Das erfte Buch, das ich hier getefen; find die Schwärmer wer Theobald von dem berücktigten: Jung, das mir viel Genüge gethan, besonders der erfte Theil. In Pempelfort war das erfte: Buch des Haller Recensionen, besonders theologischer Bücher, an denen ich anch meine Freude gehabt, und bestonders war mir fein Tagebuch merkwürdig. Aus dem Journal der Frau von La Roche habe ich zwei Bücher kennen lernen, Etudes die la nature von einem der nächken und würdigfen Freunde des J. J. Rouffean, und die Lottres Helviennen, die ich Ihnen gerne wünschete. Jonathan hatte die ersteren selbst,

obne den Werth des Buches zu kennen; und verscheieb fich die lehteren. Die Pamong fieht in genanem Briefwechsel mit Helenr. Ich habe von ihr Briefe und Handschriften zu lesen bekommen, und mehr als einen Grußfürchte mich aber vor allen nenen Berbindungen, weil ich an den wenigen genng und mehr habe als ich bestreiten kann.

Rach bem Tode des fel. hennings ift ber Ratbeberr Christoph Berens aus Riga ber ditefte meiner noch lebenben Rreunde. Gie fon, nen fic nicht vorftellen, wie febr mich fein Undenfen gefrent und eranicft bat. Begen meines Eleafar bill bin ich in Gorgen, baf er in meinem Daufe nicht Genage bat, noch felbiges anzuwenden weiß wie er's perbient und wie ich's mit ibm gemeint babe. Ihnen, liebfte Freundin, überlaffe ich bie Sorge, mit an berichten, ob und wie ibm an belfen fiebt. Meinetwegen foll er nicht bas tleinfte Glad, bas ibm aufftoffen tonnee, verfcherzen ober bon fic weifen. 3d babe bep meinen Dagregeln sowohl auf ibn als auf mich felbk Rudficht genommen. Rieben Sie glenfalls meinen Professor Rrand ju Rath. ber auch oeconomica beffer für Unbere als für fich felbk verfieht. Gine philosophische Saushaltung wie meine ift ein febr unterhaltendes und erfennt. liches Schauspiel fur einen treuen Beobachter, C'est du comique larmoyant, eine bem Geninen auffallenbe Difcung von Guß und Sauer, ju beffen Gefchmad man burch iler berrebung genothigt werben muß.

Mae meine Rreunde find bie Ibrigen und benten Ihrer im Beften. Bas fur ein ico. nes Trio wurden Sie bier zwischen Mariannen und Diabbenen, nud mifchen ben beiben Amaionen - Schwestern meines Conathans? Manben Gie es unt im Ernft, baf bergleichen Ibeen bisweilen angezapft werben, unb baß ber Brediger in ber Bufte mit feinen andach. tigen Bubbrern und Bubbrerinnen fich bismeilem beraufcht, und Dube bat, bergleichen Brillen ju miterbruden, und wieber ausjuloiden, wenn fle in Brand geratben. Wir wollen aber feiner Berfuchung eine Erisfung son allem Hebel in banten baben, fonbern lieber alles mit Enthaltfamfeit ertragen, wie mein vefttifcher Areund Erifuns bermabut. Sie werden und alfo, liebfte Freunbin und Gebatterin, mit gottlicher Salfe in Ihrem Danfe wiederfeben; aber die Beit ift in Seiner Sand und nicht in unferer. Der mich unter fo viel Bundern und Beichen bergeführt bat, wird mich auch mit Fried und Arend beimbringen ins rechte Baterland, Rprie Eleison! und mir jeden himmel, jedes Elpfinm auf Erben ju berleiden wiffen. - 36

tife Ihnen Sand und Mund mit ben frembitogflichken Bunfoen ber bantbarften Liebe und Dochachtung.

425. An G. 3. Rraus in Ronigeberg. Dunfter ben 23ten Rov. 1787.

Richt mehr als einen einzigen Brief son Monen, liebet Brofeffor, erhalten. Bie biel babe ich in Gebanten an Die gefdrieben, wie mande Stunde habe ich mich mit Ihnen ibeetworfen! Die wiffen, daß meine Areunbichaft etwas von der Zantippe an fich hat. ' 3ch has be mir in Bempelfort und Duffetborf ben Roof über Ihre Recenfion bes Gloffariums mader gerbrochen' Bum: Stud bat man biet erft ben Geptember ber Litt. Beitung. Dein lieber Jomathan erbalt bennabe mit jeber Boff gelehrte Radrichten und Reutafeiten. Bie ich ba gewühlt, fomen Ste leicht erachten. Meiner wieber auffebenben Gennbheit wegen, nab mir Gott ein, bierber au füthten: 36 babe wie Sacob mich fortfieblen miffen Ohne Bewalt und Lift mare feine Erennung möglich newelen. Das Gute bas ich bort aufgebpfert, ift von meht als Einer Gelte bier etfest', und es war Aflicht, Die Urbeber meines Gluds, Rrang und Mariant, auch meinen Reifegedabrten und treuen Mest wiebergufeben. Ein längerer Anfenthalt hatte mich bort verwilbert: Wie angenehm mir biefer Winter verlaufen wird, wenn Gott mir Gefundheit ziebt, konnen Got, lieber Freund Erifpus, leicht etachten. Ich weiß oft nicht wie mir zu Mnthe ift, and durch welche Wege der Vorsehung ich hieher versetzt worden bin ohne all mein Berdienst und Burdigfeit. Nach so vielen harten und bietern Prüfungen, die sich kein anderer vorstellen fann, der nicht in meiner Stelle und Lage gewesen, lebe ich in einem sofchen Uesberstaß und Sopf sich nur irgend wünschen kann.

Des Moreflet Resutation de l'ouvrage qui a pour titre Dialogues sur le commerce des blode habe ich erst diese Woche zu Ende ge-bracht mit der größten Infriedenheit, und habe mich eben so geärgert, daß dieses Buch noch nicht übersett worden, als daß der beutsche Heberseter von Galiani's Gesprächen nicht aufgemuntert worden, seiner Anerbietung gemäß, das bestere Buch della moneta auch zu liesern. Worestet hat eine allerliebste seine Stackelschrift gegen den Linguer geschrieben unter dem Titel! Theorie du Paradoxe, die bon Deinse und seinem damaligen Wirth, meinem Jonathan, auszugsweise im Deutschen ausgekommen. Seine Widerlegung der Dia-

logen ifterin Dufen und Meisterfied über palitifche Gegenftande imme philosophirem Die muffen, Domine politice, schlachtenbingendat Buch lefen, und wo möglich bringe nich es mis

## 426. In ben Canbibaten Sill gu Ronigeberg.

Runfter ben 24ten Rov. 1787.

Mein rechtschaffener, wardiger Freund und Theilnehmer, Seit dem oten d. M. bin ich mit meinem Sohne wieder hier; aber feit dem 28ten v. M. bin ich Ihnen eine Antwort auf Ihren letten Brief schuldig, deffen Datum mir unkenntlich ift.

Ihre Punctlichkeit in Ausrichtung meiner Angelegenheiten geht zu weit und macht mich eben so nuruhig, als Sie es selbst in Bertreibung der Geschäfte find. Zweitens betrübt mich Ihr Eigenstan, ein Dorfschulmeister zu werden, wenn Ihnen Gott einen Wink giebt zu einer Caplan Stelle. Ein solcher Schein selbstgefälliger und erwählter Dermuth ist im Grunde, und beutsch zu reden, ein naseweiser Stolz. Sieb mir, mein Sohn, dein herz, sagt die höchste Weisheit, und laß meine Wege beinen Augen wohlgefallen. Wit diesem kindlichen Sinne kommt man auf

der Erbe weiter und am ficherften auch in ben himmel.

2 Der Teich in Toplis bat Sie von ben Rieden, die Die aus Welfcland mitgebracht. nicht reinigen konnen, und wird eben fo menia Munber thun, als die Decocten, momie Sie fich vollens ju Grund gerichtet. Dat nicht Die Odwermuth burch Ihre übermutbige Ene angenommen? Wotu braucht ein Candidat ber Ebeologie eine athletifche Sefundheit? Sa, wenn er ein Apoftel feiner Thorbeit und ein ffarfer Beift ift, gleich bem im Siob, Die Erbe an burdwallen auf Rollen feiner Beine und ber ebien Beit. Sind nicht Geffert und Dafenl Die elenbeften Valetudinaires gewesen? Und follten Sie nicht lieber fuchen, in ihren Schriften, als in Geneca's und Betrarca's, bemandert ju merben?

Meine Dauptabsicht war, Ihnen in meinem Dause Rube und Mittel zu verschaffen zu Ihrer Selbsterziehung und Ausbildung, deren Rothwendigkeit Sie selbst einsehen mussen. Mepnen Sie, daß zum Caplan? Rachmeister weniger gehört als zum Caplan? Rachmeiner Burückunst aus England lebte ich ben meinen seitzen Vater als sein Daudvogt, der auf alles Uchtung gab, was vorging. Meine Studien im Griechischen und in den zwen worgemändischen Sprachen waren nichts als

ein Deckmantel unter bem ich meine Bermalitung trieb. In diesen glucklichen Jahren lernte ich erst ftudiren und von der damaligen Erndte habe ich lange gelebt. Die neue Wuße, die mir Gott jeht schenkt, scheint noch wohlthätiger als jene erfte zu senn.

Quod petis, hic eat; nicht in einem bobmischen Babe, noch in Palastina. Erinnein Die fich Ihres Tanfbundes und wunschen Sie sich fein gelobtes Land nach bem Fleisch. Sapere aude, so wird feine Rrankheit Sie hinbern, keine außerliche Lage, weber bevorstehenbe noch weit außsehende Sohen und Tiefen Bie in ber Laufhahn, die Ihnen verordnes ift, aushalten können, zum Rleinode Ihres Beruses zu gelangen

Ich bin genothigt Luftftreiche zu thun, weit Sie so unbestimmt über Rieinigkeiten nach Ihrem Lingenmaße, an denen aber nach meinem alles gelegen ist, sich austassen. Borsisber sind, Sie mit Ihrem Ontel zerfallen? Dat
er Ungestt gehabt, wozu war es nothig, sich
mit ihm zu überwerfen? Dat er Reckt ges
habt, desto, schlimmer für Sie. Ift er nicht
ber leibliche Bruder Ihren christlichen Mutter,
und ist Ihnen an seinem Segen nichts gelegen? Auszischtiger Jüngling, der mehr als
Einen Bater nothig hat, wie ich mehr als

thut nichts umfonks beibe find Löchter und Sande Gottes zu Wohlthaten und Strafen.

Gott schenke Ihnen, berzenklieber hill, zum neuen Jahre ein reines herz und einen neuen, gewissen Geist über Ihre mahre Berstimmung in jeder Lage Ihres Schickfals, und gebe Ihnen erleuchtete Angen qui bona sua poxint, und was zu Ihrem körperlichen und geistlichen Frieden dieut. Dieß ist der Wunfch Ihres neuberpflichteten und dem guten Wilsten nach erkenntlichen Freundes

9. 5. D.

427. An S. M. Courtan, geb. Louffaint, nach Ronigsberg.

ſ٠

. . .

Munfter ben 24ten Rov. 1787.

Jo lege Ihnen eine Sinlage an unsern kieben Prof. Rrand offen ben, ber biese licentiam posticam nicht übel nehmen wird, so wenig als Sie; weil ich glaube, bas Sie gegenseitige Affisten; nothig haben werden, um meine Insectenschrift zu lesen. Heute kepern wir den Geburtstag unseres kleinen Engels; Gererud, die just das erste Vierteljahr ihres Lebens schließe. Es ist ein frommes liebes Rind, das dem alten kranken Manne gut zu sein scheint, und besonders sich an der Troddel seiner Schlasmuse nicht satt sehen kann.

. Es ift Mittag, und ich frene mich auf's liebe Effen und Erinfen, und eben fo febr auf ben Augenblick, beides wieder fos ju werden und ber Erbe wieber ju geben mas aus ibe genburmen ift. Bergeben Siefenir biefe une gezogewe Raturfprache; fle ift ble Mutter meis wer barftigen Bollofophie, und bas Ibeal Die-Er ungeratbenen-Bochter, welche mit ibren Elifen anf ber Eibe fieht und geht, ifnne mit ihren Angen ben Simmel ebreichen fann, son ferne .. pon weitent .. (antibe langer befto bunf. ler Be diebr bie Dacht meines lebens annimmt. befor beller wird ber Morgenstern im Bergen, nicht burth ben Bachftaben ber Rathe, fonbern burch ben Stifft ber Schrift, bem ich mehr als jenem zu verbanten babe.

Erfrehen Sie mich mit guten Rachrichten von Ihrer Gefundheit and dem Wohlbefinden dur Ihrigen. Gott erhore die Wünfche, die ich thue; doch Seine Snade übertrifft unendlich alles was unfer Derz erfinnen und begehten kann. Sie ist über und alle und allenthalben jeden Morgen, Mittag und Abend, und unerschöpflich für jeden, der darauf merke.

428. In G. E. Linbner nach Dunfter.

Belbergen ben siten Dec. 1787.

Liebster Berr Doctor, Landsmann, Reise. gefährte und Freund, heute find es acht Cage baf ich bier bin, ohne bas geringfte noch an meinen Abfichten anfangen an fonnen. Un Batienten fehlt es bier nicht, an incurabeln und melioris spei. Ru welchen ich gebort, meift ich felbft nicht. Die aute Rran Doctorin bat einen farten Duften und verdient Mitleiben. Sie hat nicht nur mit ber Sansbaltung und einem halbjährigen Rinbe volle Arbeit, fondern auch mit ihrem philosophischen Manne, ber ein Benbant bes Gaftes iff. Bas wir bier beide fur eine Rolle fpielen, übertrifft alle fomifche Carricatur. Uch lieber Artt, bilben Sie boch meinen Band Dichel ein wenig nach fich, daß er ein wenig bon mir ausartet. Schlafen Sie in meiner Stube, so balten Sie ibn boch jur Ordnung an und ju einer frengen Unfmertfamfeit auf fich felbft, mas er unter Sanden hat und mas um ihn vorgeht, bamit er fein Dann im Monde, fondern ein vernunftiger Beltburger wird, nicht bloß lefen und jur Roth foreiben, fondern auch handeln und leben fernt-

Ich habe hier Zerstreuung und Arbeit gefunden, an die ich gar nicht gedacht habe, Damann's Schriften, VII, Ih. 26

• •

web wit der ich anch hald fertig ju meiden denke und dann auf mich selbst juructjusommen und das Ziel meiner kleinen Ausstuckt. Gott segne Ihre Eur an unserer lieben Wariannen: Ich wünschte hier auch allen phisosopischen und diquomischen Fragen und Antworten bester gemachten zu sepn; vielleicht is weine Krankheit daran schuld, daß ich nicht so gleichgüttig senn kaun, immer Einerlen zu sohren und Einerley zu sagen, wie einer der auf Einer Goite berumirte, ohne non der Stelbe kommen zu können, weber mit dem Beile noch Duloe.

: Wir haben mehr als einen Arzt nöchig, bie Median Aber — die Median Aber modffnen zu laffen. Folgen Sie dem guten Ant der Witterung, und nach dem Kulfe zu fibben. Sie werden und allen willfommen fin und hier volle Rahrung und Meidezufer Inter Bengierde und Ihren Beabachtungsgeift subte-

429. In bie garftin von Galigia

Belbergen ben itten Dec. 1787.

Em. Durchlancht huldreiche Bufchrift babe ach erft ben oten erhalten. — Go wenig id auch fähig bin, ben in Angelmobbe gehabten Genuß weber mundlich noch fchriftlich in ertennen, und so febr ich mich auch genothist

sehe, wegen meiner Unvermögenheite und Schwäche mich alles Umgangs annoch zu antänßern bis zu besterre Erhölung meiner erschöpften Rrafte, pie ich mehr wäusche als hoffe; so halte ich es bennoch für eine Act von Gewissenspsicht, einen verlornen Emfall, den Ew. Durchlaucht einer geneigten Aufmerkfamkeit gewürdige haben, näher zu bosimmen.

"Ein Adersmann muß allerhings warten auf die foffliche Rrucht ber Erbe, und gebute big fetin, bis er ben Morgen - und Abenbregen empfangt," wie es in ber Epiftel Jaco. bi V. 7. ausbrudlich gefdrieben febt; aber dieß fann nur unter zwen' borausaegangenen Bebingungen berftanben werben, wenn et namich i. fein Relb nach ben verfdiebes nen Gigenfcaften bes Bobens gebleig subereitet, und a. bemfelben eblen und veis eren Samen anvertraut bat. Gleichwohl fcheint berfelbe Apoftel am Ende feiner Epifiel angubenten, bag die phofifchen Begebenbeiten in naberer Berbinbung mit ber moralifden Belt fieben, als es unferer bentigen Philos fonbie einzuseben und zu glanben moglich fenn wird, indem er eine Cheurung von 3 Jahren und 6 Monaten bem ernften Gebete aufdreibt, das bem Renereifer eines Bropheten entfuhr welcher in ber, burch fein Bort beraniafiten, -... Son fonderbar und aangerorbentlich and biefes Benfniel, audfieht, fo bin ich boch ber bennabe feften Mennung, baß es mit affen Grundfaten der conomie rureles bies fer Mutter aller Runke und Biffenichaften, eine gleiche Bewandniß bat, und alle meufch. liche und irdifche Entwurfe einer bobern Beicheit untergeordnet find ale die unferer Bernnuft und Erfahrung unemeichban ift. Eine willige Unterwerfung anteraben gottlichen Billen, und eine ichuldige Anfopferung, unferer eigenfruigen Buniche ift alfandas Gentige und affgemeine Bulfsmittel gegen jedem Bede, fellouf der Dinge und menfchichen Urtheile. Re mogen fur oder wider uns fenn. Dbue fic auf Grunbfage ju pentaffen, Die mebrentheils auf Vorurtheilen unferes Beitalters beruben, noch felbige ju verfchmaben, weil fie ju ben Elementen ber gegenwarteten Welt, und unfered Ansammenhanges mit: berfelben geboren, ift wohl ber ficherfte, und unerschutterlichfte Grund aller Rube, fich mie kindlicher Einfalt an ber lautem Milch. bes . Evangelit au beanugen, fich nachs ber von: - Gott, nicht von ben Menfchen, gegebenen Leuchte zu richten, Die und icheint; an einem bunkeln Orte, bis ber Tag anbreche und ber

Morgenstern aufgehe; alle unfere Sorge auf ben zu werfen, von dem wir die Berheißung baben, daß er fit unfer und der Unfrigen Schickfal sorgen werde; sich auf den einzigen Mittler und Fürsprecher zu verlaffen, "beffent Bint bessere Dinge redet, "als ves ersteht Beiseiteln Martyrers Abol, und und von bemt sieden Wandel nach odberlicher Weise erlöfet bat.

hierin besteht das Alpha und Omega meiner ganzen Philosophie. Mehr weiß ich nicht und verlangs ich nicht zu wissen. Erop meinerunnersättlichen Räscheren und Rengierbe finde ich nirgends — aber in versem Einzigen dach wahre Angund Sanze für sebermann, ohner Anghen den Person und des Geschleches

die In Budhe Budoth full Minft et.

Crolletia, vulgo Welbergen ben 3ten Marg 1788.

Franz, nicht so genießen Binnen wie ich wollFranz, nicht so genießen Binnen wie ich wollte, aber mich wenigftens besto mehr gefreut
über die heiterkeit und Jutegrität Ihres Wohlbestwens während Ihres furgen Aufenthaltes.
Ein paar Stunden nach Ihrer Abreife stel
mir die Antwort auf Ihre Anfrage ein.
Wit meinen Uetheisen bin ich niemals zurückhaltend, sobald ich mir ihrer bewust bin,

und schame mich auch gar nicht, wenn ich fie auch mit keinem andern Grunde, als einkendikon posum dieore quare der bloffen, dunkellt Empfindung besegen kann. Wo ich nicht im Stande bin zu urtheilen, wird es mir lesche, damit hinter dem Berge zu halten, und bloß in diesem Falle läßt sich kein Urtheil aus mir herausholen, weil ich keines gehabt habe; und ist keine Politik nothig. Ich kenne keine andere, als die ein verkienlum der Wahrheit und Aufrichtigkeit ist.

Sie 'haben' mir, Dergenslieber Frang, ein Duch nachgefeffen, bas mir nicht von audefahr in' bie Dande gefallen ift, und mir berg. lich wohl thut Der alte Chapelle ift ein maffrer Seelenfomaus fur meinen Gefdmad. Sollte biefes Buch noch nicht überfest fenn. fo werbe ich es ernenern, und fchitefe wie Diefer alte Mann feine ganfbabn mit biefem portrefflichen Werfe uber eine Materie, worin ich mir langft mehr Unterricht und eine grand. lichere Neberzengung gewünfct. Schon in meiner frühften Rugend quatte ich mich an eines gelehrten Guriften, ich glaube Strot, Quartanten de jure Sabbathi, ofne bamit fertig werben ober ju einem Refultat fommen su formen.

Wie habe ich an bem Noli me molle mit Kopf und herz geschmanst und genieße noch

ben Rachichmack bason! Was für ein frei bender Menich und, ausstechender Bater ift newfer redliche Caspar! Was für ein Dornbusch vom Bater bin ich gegen jene Ceder im Gareten Gottes, der aber fich auch dem Mose in jenem offenbarte. Also tonnen wir abne Reid und Eifersucht die Gaben Anderen genießen ward Gott danken, daß Menschen von selchem Schlage unsere Freunde find.

Morgen hoffe ich wieder auf meinen zwey oder dren. Beinen zu fenn. Ich fepre das runde Bierteljahr meiner Refidenz auf Ihrem Grund- und Boden, die nicht fruchtlos gewesten sein sehn soll. Ich hoffe Ihnen wenigkens einige Materialien mitzubringen, nur Ihre Ibeale zu berichtigen, zu ergänzen oder auch wenigsftens naber zu prufen.

431. Un G. M. Courtan, geb. Louffaint, nach Ronigsberg.

Munfter am Ofterheil, Abend ben 21. Marg 1788.

Am heiligen Abend vor dem Palmfountage tam Franzens Rutiche nach Welbergen und fletten Sie fich das Bunder vor — mit Fruhlings Unfang den toten flieg ich ein: Rachelbem ich die im Garten liegende Rapelle mir hatte aufschließen laffen, um ein dentsches lutherisches Bater-unfer darin zu beten, be-

fahl ich mich Gott, und flieg mit meinen beiden dienstbaren Geistern, D. Raphael und Famulus Michael, in die Antsche und kam gegen 6 Uhr in das Hans meines Franz-Rach einem Sprung aus dem Bette, wo ich über ein Vierteisahr zugebracht, in die Autsche auf eine ganze Tagreise, war es mir sehr erwartet, geschwollene Füße zu haben, die aber gleich den Morgen darauf in sich gingen

Oftern ben 23ten Darg, im Bette.

Rach einer febr rubigen Racht ben ich mit Reisegebanfen von mancherlen Art aufgemacht. Die Ericobufung meiner Rrafte ift außerorbent. lich. Gott Lob, daß es gegen ben Sommer gebt. 3ch boffe, daß meine bortigen Frennbe Rachficht fur mich baben werben, baß ich nicht hier und bort zugleich fenn und zwen herren bienen fann. Wie ein fcmacher Beinrebe fann ich ohne Stute nicht leben und muß mich an ber halten, bie mir jest ndie nachste ift. Was fann ich fcreiben, ale bas Beffe von Undern, und viel Gleichaultiges von mir, ber fich felbit. afmlich bleibt, mit bem Eleinen Unterschiede, daß, je mobr der außere Menich abnimmt, besto mehr ber innere wächst, je älter und unvermögender, besto rubiger, aufriebener und vengnügter ich merb4: - ein tagliches Boblieben mitten unter

mandem Druck, ben ich Gott gob wenig fühle, und ben Er tragen bilfer bas ich nicht genug bafur banten tann. In mas fun Rummer und Bellentmung wurde ich mich jest befinden, wenn ich meinen aBillan mefriegt Gott bat mir Fenerabend. gegeben, mich aus dem Gange öffennicher Gelebafte ausgespannt, ju benen ich so wenig tauge, als jum Umgang mit ber Belt. 3ch lebe bier im Schofe ber Rreunde von gleichem Schlage, die wie Salften ju meinen Idealen ber Seele paffen. Ich babe gefunben und, bin meines Runbes fo frob wie jener birte unb das Weib im Evangelio; und wenn es einen Werfdmadibes Simmele auf Erben giebt, fo ift mir diefer verborgene Ochat ju Theil..ae. werben, wicht aus Berdienft und Burbiafeit. fondern es in Gnade und Gabe einer bobern Sand, die ich anbetben muß. Gie mar mie nothig ju meiner Reinigung und Star. funa. Die Ratholifen, welche ich bier babe fennen gelernt, find wie Macht und Tag unterfchieben bon ber Ricolaiten ihren; wie Krang von dem fel Kirchenrath ..... ber mich jum Abendurahl einladen ließ ben Lag vor meiner öffentlichen Unflage, wie civitas Dei, bie beste Gotteswelt, von ber bie im Argen liegt. Ich bin bier wie eine Biene und Ameife, und sammle alles was ich nur

fann jur Ernbte in meiner heimath und gegen die lange Beile meiner immer hungrigen
und durstigen Seele, die eben so wenig sepern
als aubeiten kann. Ich habe also nichts als
Bibersprüche zu schweiben, und muste meinen
Brennben als ein alter Pralhans und Aechzer
beschwerlich kallen und ansthistig werden. Beschwerlich kallen und ansthistig werden. Beschweises, ich schweige und verspaken alles zu
meiner heimfunst, wo Ango, Mund und herz
zugleich reben konnen und zengen sowohl für
Pahrheit wis Lüge; jeder urtheise nach sein
nem Sinn und gonne mir ben meinigen.

432. An Sohann Gottlieb. Steubel in Eflingen.

Dunfter am Conntage Exaud? ben 4ten Dai 1889.

Kearigre Giodias Steubel!

Humo sum, und Ste find ber gemeinschafteliche Freund unseres liebreichen, wohlthätigen Franz und des biedern Erispus, vulgo Rrans. Auch ich bin ein Lazarus — ein Meister in ber schwarzen Annst ber Carricatur Maleren, die Sibhouette Ihrer Seele, Ihrem eingenen gegebenen Umriffe gemäß, ein Pendant — benn was Ihre glübende Einbildungstraft ift, das stellt die unbändige Upenthaltsamseit

meines verdorbenen Magens und bie Unvermögenheit feiner Berdamungstraft physiologisch vor. Ich ihre kein metrum weber im Auge noch Ohr, ind was Anderen zu viel scheint, ist mir setten gung. Well der körperliche Umgang mit Fremden, nach Ihrer Erklärung des Schrötbens; ohner Seele ein leeres, todtes Werk, und der außere Buchstabe ein blosse Sinnbild und Zaiden eines unssichtbaren Deinex machina, so werden Sie den sympathetischen Busammenhang meiner Gestunungen mit: Ihrem Schicksie ohns mehrere Mittelbegriffe errathen und die Elliphin derfelben leicht ergänzen können.

Ich sette mich mit geschwollenen Kuben und einer zwanzigiahrigen Ladung boser Safete, die ich durch eine sitzende, grillenfängerisse Lebensart; seidenschaftliche Unmäßigkeit zc. in Rahrungsmitteln des Bauchs und Ropfs gesammelt hatte, den viten Jun. v. J. auf den Postwagen, und gluubte die zurückgeblied benen Hesen eines palliative weggeräumten Fanissebers wurden durch Bewegung der Einszweide und Zerstreuung neuer Gegenstände sich von selbst beben. Erreichte mit genauer Roth Berlin; sand dort einen Engel Raphael von Reisegefährten und Arzt ans meinem alten Freunde D. Lindner, ver Ihnen nicht ganz unbeknunt senn wird; beschwor ihn aus ganz unbeknunt senn wird; beschwor ihn aus ganz

antern Abfichten mich bieber an begleiten. wo ich ben toten Rul b. 9, Sie fonnen eracten in welchem Buffande, aufam. Diefer gangen Beitaift; an meiner Reinigung und Starfung unablafig geflicht ,und geftumvert worden. Inu Belbergemphalmi ich eine Quarantaine von brev Monaten lenfachalten. an Raul - Gallen at Bink-, und Bundfiebern, Unsichlägeneiund Schowitend, Bon Schmetz menia gefühlt; an Beiterfeit, besto Bemithe ben ben größten Unmacht bat edibandiaicht gefehlt. Mein Uppetit aut Salaf-ift :bemabe unberanderlich: Alles ichmedt tanquamspapavere sesamoque enarsa. Rur wirbsi-mir. bad. Abstine then fo fower n. ale Ihnen ibne Qustinie. Bie theuer meinsi Befinde bom? frencebieten Rtang i bidben rogefoftet , ninich wenig biche meinen garten Bilden, abmoonf fraent ein ne Art and blichen national die in till in Genine , abun gifanne . Rurpa in iche fobe fone: Gram and Scham Lifruges consumer matures mus Gemillen und Khire. Ald biefeit mub: Delicateffe berleugnen. Der Berluft meines Umtes, bemg iche nacht ber Albbanfana ber welfchen Berwaltung, erfrankte, worfiebem wollte all mare ben meinerer Abreifen nand. Drenffen inein garaktes Bergeleitigennby unmehr febe ich diefen Querftnich ale mein größtes Blud. and da ich mich eben forwenig au einer ofe

fentlichen Bedienung als zum gemeinen Umsgange bes Lebens, wegen einer schweren Aussprache und hypochondrifcher Laune, schicker

Deus nobia haec otia fecit!

Den Sten April reiste' mein D. Raphael ab und hinterließ mich in Umftanden, bie ich får ben Schluffelomeiner gangen verwickelten Rranfbetbifet anfeben muß. Ein paar Sade barauf zeigten fich Spuren ber gulbenen Aber-Dein Batery feines Sandwerts ein Bunbargt und feinesollaubens ein Stahliamer, fab ale lenthalben makimina und wünschte fich immer. das beneficium ribturas. "Ich batte niemals die geringfte Unwandlung gefählt, und bachte eben forwenig als mein freuhibschatflicher Arze Die Beneficia maturas findusmir fo verbachtig als ben Phrogiern bied Danai donte ferentesmidmerbeffen ift Gbtt Bob alles erträfflich. Jung tanhoid vicht mehr werben, und ich nebe ober fiebenten Decade entgegen: "Dec" mich burch eine fo enge und fichungigeisperse in biele beffe Weft geführt, wird auch austit Diesem Laborinthe mir beranszuhelfen wiffen & coers pegens vestigis filos, daß ich sie reche. te Deimat, bas Buterfand bet Geiffer nicht verfebie. Ich habe bisber eben fo wemgellre fache, ben Sob ju munfchen ale ju fürchten? mich in bit Erde gu verlieben, als fie; bie unfer aller Mutterwift, ju berachten. Die

feben : bag ich: fein Urat bin . - und bag es auch in biefem Rolle une gar zu oft beißt: Mrst. bilf bir felber! Des Schreiben wirb mir jest moch faurer als bas lefen. Sich frene mich uber jeden Brief, ben ich erbalte; und mir: Reben bie Sadte ju Bergt, wenn icht barauf antworten foll. Ich bin feit einem balben Sabre meinem nachften Rreunde, 'Gevatter und gandemann an Weimat Dant und Untwort auf zwer Briefe ichulbig, weil mens sana in corpore sano mir zum förberlichen Umgange Des Briefmedfels mit Kreunden unentbebrlich ju fenn fcheint. Ihr gang jufalliges Bertrauen an mir icheint mein Diftrunen gecen mich felbit Abermogen zu baben. Maximum Abrer Rebenfachen Bolle ober bielmehr Regfeuers ift mit bem Maximo eines invrerrende enpirent glemlich homogen; nach bem principio coincidentiae extremorum oppositorum, bas ich, obne Ruhm ign meiben, bem philosophischen Martyrer Jarbano Brund, ber auf bem Gheiterbaufen ftarb, geftobfen ba-Sè.

Erst vorgestern, den zien Mai, habe ich Ihre Zuschrift von meinem bennahe zu gewissenhaften Pfleger erhalten können. Ich habe sie beute zum Frühftuck oder Metten wiederholt; als ein lebendiges Ecco homo? mit Andacht und Erhauung. Die lehten Worte Ihres Bries

fes haben mich aufgerichtet, und ich habe mehr Ursache, Ihrem Arzte als dem Seftige gefühle eines Kraufen zu trauen, deffen Ungebuld nach seinem eigenem Geständniß sich in Wuth und Verzweisung verliert Diefe letten Worte, laffen fich füglichen, auf Ihre eigene Lage deuten

Sott Lohm bas graffen iffn borüber und wir hoffen nalles!

Ja, siehster Theophile Stendel, Gott kennt Sie beffer, als Sie, leider! fich selbst kennen. Er weißin sehr gut, daß es mit nall Ihrem. Toben nicht so bose gemennt ift, wie Ihre-hpperholische Schreibart züchtigen Obzen auffallen muß. Sie, werden bald statt Ihres berhaßten Motto ausrufen konnen:

Wein Dasenn ift Liebe, mein Leben ein

Mein Dakenn ift Liebe,, mein Lebengein unvergänglicher Genuß woller Gnade und Wahrheit!

Der Ueberdruß des Lebens ift gine Folge ober ein Symptom vieler Krankbeiten, besonders sind Symptom vieler Krankbeiten, besonders solcher welche die Rerven angreisem. In einem solchen Paroxysmo trank auch hiob Unrecht wie Wasser; und je mehr Schulden und vergeben und erlassen werden, desto mehr wächst die Liebe, Sie ist stark wie der Tod, und die Eisebe, Sie ist stark wie der Tod, und die Eisersucht ist sest wie die holle. Ihre Umpeln sind wie die brennenden und Kammenden Umpeln. Je thätiger ober leif

benber man ift, befto mehr berficht ber fei-Dige Egoismus in uns. 3il Gebulb geboft berculifde Starte, die ben Stibadeit mat. tig macht. Genugfamteit an feiner Stabe if der beffe Schild und ber grofte 2000 :. Che baben lange genug mit einer abpolificen Dears gebublt, und barüber ben Sobil bet Liefe und Die Gemeinicaft feintes Gefftes verfcifiabt. Seben Sie mich wentaffens ale eiffen Raben an, als ben Botboten ber Laube, Die in ihrem Munbe ein Bibeiglein bom Detbanme mit grunen Blattern bent battenben Mattigrden in die Arde brachte Sa, faffen Cie no verföhnen, nicht mit Ihrem Dafenn, fondern mit bem großen und unbefannten Gott, ben wir als ben Bater aller feiner auten und bofen Rinder antufen, ber uns ben Beruf gegeben, feinen Ramen gut beitigen, die Anfunft feines Reiches gu' beforbern, und beffen beiliger Bille unfer zeitliches Gluck und ewige Seligfeit ift, Die wir feiner Gebuld und nicht unferen Berbienften noch auten Merfen, fonbern feinen piis defideriis, bie im Grunde unfere eigenen dunfeln Bunfche find, an verdanfen baben.

Ich habe manche Thorheit aus langer Beile begangen. Daß Berzweiflung auch eine begeisternbe Muse, glaube ich wohls fie schickt sich aber besser zu einer zerftorenden als schönte.

schöpferischen. Doch leiber find unfere Geschöpfe unbarmberzige Berkummler ber Natur.
Giebt es einfache natürliche Puncte, auf die
sich alles reduciren läßt, oder besteht alles
ans mathematischen Linien? Wie wollen Sie
ohne Machtsprüche Jahrtausende gleich Wochen und Momenten behandeln, Centuer wie
Pstanmsedern weghauchen, und eine ridiculus mus in ein Niesengebirge verwandeln? Ich
habe in des einfältigen Seine Pierre Etudos
de la Nieura nicht solche pubelnärrische, possierliche Mährchen gefunden, als in den Epoques des Busspp.

۲.

÷

4

٠

χŹ

111

У

r!

2:

غۇۋا مەرا

8

X

ï

4

į

1,0

1

Quanto rectius hic, qui nil molitur inepte! ich menne ben alten Dichter Mofes, ber feche Tage und feche Botte nothig bat, nich ein Spfiem anichaulich ju machen, - bas im Rauche gergeben foll, vielleicht burch ben Brand eines bofen Rachbars, bem es fein Dafenn zu verdanken baben foll. 3ch bin in ber Aftronomie und Botanif ber größte Ibiot; habe mich bepunde bon Rindheit an blind gelefen, und fann nicht fatt werben. Denfelben Sag, wie ich Ihren Brief erhielt, fiel mir bon Johnson's Lebenebeschreibungen eng. Hicher Dichter ber Theil in Die Banbe, ber bas leben eines . febr ungludlichen Mannes, Sauvage, enthalt. Sein Biograph fagt bon ihm: He had the peculiar felicity, that his attention never deserted him; he was Damann's Schriften VII. Ib.

present to every object and regardful to the most trifling occurrences. He had the art of escaping from his own reflections and accommodating himhelf to every new scene. Es feblt mir ganglich an diefem Glud und Gefdid, und ich muß ben Dangel bon Belben burch tobte Gefelicaft erfeben. Ge lange ich ein Buch in ber band babe, mabn inein Genuf. Lege ich es meg, fo bin ich bennahe eben fo flug wie ich gewesen bin. ं '96 bin in meiner Seele übergengt, bag Sott nicht nur am besten miffe, mas Sie leiben, fonbern baß auch weber Rleines noch Großes obne feinen ansbrudlichen Willen Uber biefe Uebergengung Ihnen deschebe. mitzutheilen, hangt eben fo wenig bon mir fald von Ihnen felbft ab. Der Glaube if nicht Rebermanns Ding. Go wenia unfer Dafenn von bem Willen bes Rleifches noch bom Willen bes Mannes abbanat. Ohne eine andibibuelle Borfebung fann Gott meber Regent bes Weltalls noch Richter ber Menfchen und Geifter fenn. Ich bin von biefer Wahrheit a priori burch bas gegebent Bort der Offenbarung, und a posteriori durch meine uud bie tagliche Erfahrung übergengt. Das boofte Befen ift im eigentlichken Berfande ein Individuum, bas nach feinem anbern Magfabe, als ben es felbft giebt, und nicht nach willfurlichen Vorauslebungen unfe-

res Borwifes und unferer nafemeifen Unmifa fenheit gedacht oder eingebilbet werden fann. Das Dafenn ber fleinften Sache berubt auf unmittelbarem Einbrud, nicht anf Schluffen. Das Unendliche: ift ein Abgrund. Alles Endliche ift begrangt und fann burch eis nen Umrif bezeichnet werben. Gine bibere Liebe icheint uns Graufamfeit. Der ben Sobn feines Boblgefallens burch Leiben vollfommen gemacht, bat eben biefe Rrengestaufe nothia. um die Schlacken ber Raturaaben, Die er nicht als ein Eigenthum ju Ihrem eigenen millführlichen Gebrauche bon Ihnen berichlenbert wiffen will, ju feinem Dienfte, ju feiner Chre, ju Ihrem Frieden und Gewinn gu lautern. Dem himmel fen Dant, baf es boch über ben Sternen ein Befen giebt, bas bon fich fagen fann: 3ch bin ber ich bin -Alles unter bem Monde fen manbelbar und mettermenbisch. -

Mein Freund Rant hat die Beobachtungen und Rechnungen der neuesten Aftronomen nothig, um sich von den Abgrunden der menschlichen Unwissenheit einen Begriff zumachen. Die Beweise davon durfen nicht so weit hergeholt werden; sie liegen und weit naher. Der Beweis der Unsterblichkeit aus dem wachsenden Monde und aus dem Bunderstern im Ballsich ist für mein Gesicht eben

fo unbrauchbar. Diefe Wahrheit ift für mith auch res facti.

Rach ber Lage und Ratur ber Dinge ift manches numbglich. Aber unfere Begriffe ju anbern und zu berichtigen scheints wicht fo ganz unmöglich zu feyn. Die meffen fin wächserne Rafen, Gemächte ber Cophtinn und bet Schulbernunft.

Ich weiß fein befferes Beigenpftifter auf Mbre Benten als bie gortliche Shorbeit Des Evangelti. Wer ift thatiger gewifen, mit mehr Geduld, als ber Denichenfobn! Er batte nicht, wo er fein Baupt binlegte. Er fam in fein Eigenthum und feine Unterthanen nahmen ihn nicht auf. Wie muß einem Manne von feinem unichuloigen, reinen Charafter unter einem folden Bolfe an Duth gewefen fenn, unter bem Pfaffenregiment ber Sobenpriefter und dem moralifiben Ottemae jucht ber Pharifaer! Bas fur-gottliche Gelbft. verleugnung gehorte baju, fich ju ben roben Begriffen ber gwolf Boten berunter au laffen, Die noch einfaltiger waren und mehr Bauernfolg batten ale unfere Leibeigenen; ben Sang politischer Rannengießerenen aun unterbrucken und ihre großen Migverftaubniffe eines bimmelreiches in berichtigen!

Satte Luther nicht ben Muth gehille ein Reger ju werben, wurde Sailer nicht im Stande gewesen senn, ein fo schones Gebet-

buch an ichreiben, and bem ich mich alle. Morgen erbaue, fo fehr ich auch bem guten Laucker, ihr ich bas Buch kannte, die Empreblung bestellen übel nahm.

Maynen Sie a baß die gelehrten Professionen andens als handwerksmäßig getrieben werden mussen? Die größte Regeren wurde es senn, wenn Sie sich gelussen lassen wollten, die Narrheiten der After. Alchemisten ach voulum ju deutonstriren, oder sich an den Westdieneng der Flora zu vergreifen. Veritas odium panit. Habt Salz in euch und Frieden untersingnder.

433. In Lifette Reinette Samann. The Munfter ben Boten Mai 1788.

Meine herzenstiebe Cochter, Den Bten d. M. erhiete ich ben letten Brief zu meiner großen Frende und Beruhigung; ich erfah daraus, daß es der lieben Mutter und den Meinigen wohl geht, und daß meine Freupde fich meiner noch im Guten erinnern.

Ich schreibe diese Zeilen im Musso der frommen Farftin, deren Garten ich mir zu Ruß mache, da ich gestern den Oriehurger statt des Pprmonters, auf Gutbesinden meines jetigen Arztes, Orusteled angefongen habe. Wein linker Kuß bleibt noch immer dicker als der rechte; mein Appetit immer zu stark, und der Schlaf wie eines gesunden Menschen.

Gott Lob babe ich feine Schmerzen im Leibe, auch mein Gemuth ift rubig und ziemlich beiter, aber zu nichts aufgelegt als, leiber! zum Lefen, worin ich eben fo unerfattlich bin als im Effen. Den sten Juni bente ich mit Eruft an meine Abreife. Rrang und Marianne merben mich bis Bempelfort begleiten. Gott, ber mich unter fo vielen Bundern bergeführt bat, wird es an feinen Gnabenmitteln nicht feblen laffen, mich wieber beimzubringen zu ench und eurer lieben Mutter, Die Er erhalten molle ben autem Mutbe und gesunden Rraften. 36 freue mich bon Grund ber Seele uber Deinen Gifer, an ber Erziehung Deiner Some. ftern zu arbeiten. Unterftuse auch Deine alte, gute Mutter, und erleichtere ibr bas leben, in wirthichaftlichen und bauslichen Gefcaften. Für all das Gute, mas Du in bem Saufe Deiner Wohltbaterin empfangen boff. bore niemale auf, erfenntlich ju fepu, mehr in ber That als mit guten Worten. Sabe Gott bor Angen und im Bergen, fo wirft bu allen Bersuchungen widerfteben fonmen, worn Gott nach feinem beiligen Rathe fowobl Breunde als Reinde brauchen fann, um und im Guten fest zu machen und gegen alles Bofe gefest und entichieden, bag wir boch endlich den Sieg behalten in feiner Ebre und unferm Beile, bas er allein fennt und das in feiner Baterhand ift.

Ich habe vieses auf bem Stuble und mit bem Schreibgerathe ber crifilicen Aspasse geschrieben, und muß nun aushören, weil es Mittag schlägt und Dein Bruder mich abholen wird. Ich bringe Dir den Metastasso mit, den sie Dir zum Andenken schenkt. Reine Mutter noch Schwester kann so viel Liebe haben, als sie für Deinen alten Vater und alles was ihn angeht und zu seinem Glück gehört. Bete für sie und für die übrigen Wohltater Deines Vaters und Fruders, dem es eben so geht wie mir, daß er mehr wird erzählen können, als er zu schreiben im Stande ist.

ben legten Dai.

Ich fise wieder an eben ber Stelle mo ich geftern fag. Morgen werde ich ben Unfang machen an meiner Abreife zu arbeiten, beren Termin aber bon Krant und Marianne abbangt. Lettere wird mir behulflich fenn mit ihrem Einfluffe. Das allerhochfte, mas ich einraumen fann, if gegen bas Enbe bes bevorstehenden Monats. In Pempelfort wird es auch toften, mich loszureißen. Danfet Gott, liebe Rinder, fur alles Sute, bas ich genoffen. Bie biel bat ben tieben, guten Frang meine Rrantheit an Argnepen und Pflege gefofet! Er bat Urfache fich ju freuen, baf er feine Bafte los wirb, und boch batte er mich bald überrebet, noch biefen Sommer und Binter ben ihm gugubringen.

Deiner beiden Schweftern Rolgfamfeit und Rortgang freut mid. Gott wird Dir Deine Erene vergelten und mein taglich Gebet für euch alle gnabig ethoren. Lene Rathe wird mir nicht übel nehmen, baß ich nicht aus brucklich antworte. Sage for, bag ibr Britf mir Breude gemacht bat. Much an Sin fann 'ich nicht fereiben und fande es auch mislich, ba er meine Briefe nicht verfieht. Delbe mir, ob er noch in unferm Saufe ift, und suche alles aus bem Wege gu raumen, mas feiner Gemutherube nachtheitig fenn mochte. Deine . Einfafte ber einem Befuche find nicht nach meinem Geschmad gewesen; Du mußt ben Rusel unterdrucken lernen über bie Odmad= beiten Deines leibenben und unbefonnenen Radften. 36 babe geftern ein Benfpiel gefeben, bas mich erinnert, nicht ju gerecht ober an ftrenge ober ju meife in bergleichen Fallen ju fenn, und weber bie grite noch bie bofe Laune ju abertreiben, fondern Mitleiden ju haben, wenn und ein Menfc befucht, bet feiner nicht mehr machtig ift, ibn, fo viel man fann, mit einer guten Urt aus feinem Saufe zu verbannen. Dies ift das anftandig. fe fur Dein Gefdlecht und fur Deine gabre.

Meine herzlichsten Grufe Deiner unbergeffenen Pflegemutter; ich werbe ihr meinen Dank perfonlich fiammelu. Auch alle Deine Gassielinuen find mir ichingraide felfchem Andbanten, wemigstend, wenn ich verwache und mich verwache und mich ven der Sast eines jehen Tages und ner Bulle des genoffenem. Ginten erhole. Rube. Bunfa, nach einem fo langen Abendugates das mir auf meine miren Tage wordspolien gewesen.

Gruft und fußt eure gliebe Matter, bie ich gefindfund gufrieben wiebergufeben muniche und mich barauf frene. In babe mit jebem Boftage auf eine Antwort bon meiner lieben Prenudin und Gevatterin gewartet, auf aute Rachricht: bon ihr und ben lieben ibrigena bie Gott alle in feine Out nebmen wolle, baf ich alle, die er mir gegeben, woblbehalten wieder finde: Debr lagt fich unmöglich fcreis ben. Gott feb mit ench allen, lithen Rinberg und forget fur die Gefundheit eurer anten Mutter, burd eine gute Aufführung ibr bas Leben leichter und erträglicher ju machen. Mit dem taglichen Brobe wirb es ent Gott nicht feblen laffen. Sabt Bertrauen ju ben Freunben, die und Gott gegeben bat, und icamet ench nicht, fie ju Rath ju gieben, und fuchet euch immer mehr eures Gluctes murbig au machen: Wenn D. Rapbael anfommt, fo laft fet ench alles haarflein erzählen, was wit nicht foreiben tonnen. Bott fen mit end; liebe alte Mutter, Bergens Elfette Reinette; Rathe Lebne und Marianne, wie mit und Samann's Schriften. VII. Ih. 28

allen, in Zeit und Ewigkeit, Amen! Lebt wohl au revoir — jum frohlichen, glücklichen Biebersehen. Ener alter, trener Vater Johann Seorg hamann.

434. An C. 3. Araus in Königsberg.

Dunfter ben Iten Jun. 1788.

Liebster Brofeffor und treuer Freund, 36 famme eben bon Angelmobbe mit Sans inrud und bin vielleicht jum lettenmale ba aewelen: jum erstenmale nicht fo gufrieben wie fonfi. Dit bem heutigen Tage fangen fich meine molimina jur heimfabrt an, an die ich obne Contrast und vermischtes Gewibl bon Leidenschaft nicht benfen fann. 3ch bofe fe baß Gie Ihren alten Dedipum Diefen Berbft wieder baben werden. Der finfe Suff bleibt immer geschwollen - alt bleibe ich und tann auf feine Bieberberfiellung mehr rechnen- 3d mar beforgt, Sie anmiffend beleis bigt ju baben; besto tiefer und lebbafter mar meine Freude über Ihren letten Brief, ben ich Dom. Vocem jucunditatis erhielt. In Mufang bes Mai gab mir Frang bie Untwort bes ungludlichen Schwaben ju lefen, ber faft drep Monate daran gearbeitet. Es maren 16 große, bollgeschriebene Seiten. Er erine nert fich Ihrer mit vieler Bartlichkeit und fdreiht: "Der Gruß von meinem lieben Rrans

bat mich febr enfreut. Es ift ein lieber, berrlicher Mann, voll Scele, ohne alle Braten. fion, und fein warmes, liebevolles ber mm. faßt ben Frennd gang. Er ift nur bon febr wenigen gefannt, und das ift febr naturlic. Du murbeft ibn lieben, febr lieben, mebr lieben benn mich, wenn Du ibn fennteft." Defto unverfobnlicher ift er über fein Schickfal und die fiebenfache Solle feines überlaftigen, ibm viel zu langen Dafenne aufgebracht; ichilt Die Merate, Die ibm einen Anschein von Befferung weiß machen wollen; lacht mit Laune über Des P. Codem pubelnarrifde Mabrchen, über Die botanifden und alchymifden Regereven, uber bie Defpfaffen ber Gottin Blora, uber Die Potentaten, welche Goldmacher und Theriaf - Rramer ber Unfterblichfeit in ihren burch. lauchtigen, großmächtigen Ochut nehmen. Er arbeitet an einem Berfuche über Die vergan. gene und gutunftige Gefcichte ber Oberflache Des Erdhodens und - an Projecten, die Bauren glucklicher und kluger ju machen. zweifte, wie er felbft, baß beibes zu Stand fommen werde, und beforge, daß wir beide auf bem unrechten Wege find, die verlorne Gefundheit wieder ju finden. Mit bem Plame, ibn bieber ju gieben, fcheint es vollig porben ju fenn. Die Gehalte find febr fcblecht, und ber Beautontimorumenos murde fich ichmer. lich in bas Glud finden tonnen, unter einem

L

į,

ĭ

j.,

I;

Į.

ı

į

Ĺ

Ī

ı

ſ

,

trummen Stabe ju wohnen. Sein Auge ift zu sehr an die geraden Linien verwöhnt, und sein Gefcmack zu schambaft, auf Arkeden zu, gehen. Er sagt von sich selbst, daß er ben allem seinem Toben ganz ausnehmend gutherzig ift, und hier scheint er nicht ganz Unrecht zu habens so zuträglich es ihm übrigens wäre, seine Begriffe, num sich selbst und manchen Dine gen ein menig zu berichtigen.

ben aten, auf bem Bette.

36 bin geftern bon einem Schnupfen bes fallen worden, und muß auf ben Rath meis nes Arates biefen Morgen im Bette bei einer Laffe Thee gubringen. Diotima erwartet ibren Freund hemfferbuis in 14 Lagen. 36 werde thu also and noch ju feben, aber nicht ju genießen befommen. Geftern erbielt fie bon ibm einen Brief am bten bes Monats Thargelion, ben er als ben Gebnrtstag bes beiligen Socrates fenert. Ich babe ben Anfang eines Alexis II. du Militaire im Mifpt. gefe-Roch ein Sabr Bonnte ich bier gubrinfen. gen, ohne fertig ju werben. Ben einem folden Reichthume von Genuß Daß zu halten, ift eine Runft, bon ber ich ben ftartften umerfannten Beweis burch meine Rudreife ablege. Der Jonathan zu Pempelfort hat mir mit feiner berglichften Empfehlung eine Einlabung, fein Elpftum ju befuchen, anfgetragen, mo Sie febr millfommen fenn werden. 3ch

arbeite mas ich tann, ibn bon feiner Sebbe

Ich bin nicht im Stande, an meine Rinver zu schreiben. Diemand kann fich von meiner Lage, innern und außern Lage des Körpers und Gemaths, einen Begriff machen, wie gute Tage und bose Stunden und der Jusammenhang meiner Umftände und ihre Anwendung mich erschöpsen und bepnahe ause reiben.

Den Dechanten meiner Freunde boffe ich in Samburg-oben Berlin oder daheim zu umarmen. Was für ein Abendmahl die Vorsehung mir am Ende meines mubsetigen Lebens ausbewahrt hat! Wie schäue ich mich jeht, über den Berlinft meines halben Dienstes damals getobt zu haben, wig, unser Theophil Stendel in Estingen!

Ich bin jest aufgestanden. Grüßen Sie unferes Reichardes Schwester, die ich als Dechantlu meinen Freunde ausehem kann, unsferers würdigen Oberhofpredigers hand und das Müllerische. Wenn sie auch die schwarze arabische Grüße und das Abendbrod verläuguen können, so werden Sie sich doch Mittage Ihres alten sahrenden Ritters benm Gläschen Wein unseres verehrungswürdigen Kritikers, den langen Weile seiner bejahrten Ruse, erinnern. Ründlich, wills Gote, mehr fün die fangen Winterabende, die immer meine Lieb.

lingsjahrszeit und ein Borbild meines Aicers gewefen.

Run, liebster Professor und Freund Erifpus, vergessen Sie nicht in Ihren peripatetischen Excursionen ben einst, sedentem in teloneo, der nie, so lang er lebt und denkt,
auch ohne zu schreiben, aushören wird zu
sepn

Ihr

Johann Georg Damann.

435. In G. G. Binbner.

Runfter ben 4ten Jun. 1788.

Bur zwep Worte, liebster Frennd Raphael, zum frehlichen Willfommen in unferer Baterfabt. Die Fürstin ift hier zu Mittag, und ich eile was ich kann, um ber Bücher los zu werben, beren Ende ich nicht absehen kann. Gegen die Mitte dieses Monats geht unsere ganze Familie, genommener Abrede gemäß, nach Pempelfort. Mein linker Fuß ist immer geschwollen. Der Appetit zum Effen und Lesen unanslöschlich. Wir erinnern uns allesammt Ihrer sehr oft im Besten, wozn ich die meiste zureichende Ursache habe. Sott erhöre alle Wünsche, die ich für Sie täglich thue, und schenke Ihnen auf Ihre alten Tage so viel Genuß als ich hier erlebt. Grüßen Sie alle

gute Frennde, und vergessen Sie nicht, meine halbe Kothe zu besuchen und die Meinigen zu trösten, wenn sie meinethalben bekümmert sind. Ich hatte eben so viel und noch mehr Ursache zu Sorgen; ich habe alle von mir geworfen, und mein Schickal ist in guter Hand, die mich bisher wie die Jugend geführt und mich in meinem unvermögenden Alter nicht verlassen noch versäumen wird.

Bon Joh. Mich. hamann an J. Fr. Reicharbt, Münfter ben iten Jul. 1789.

Liebfter herr Capellmeifter, Che ich abreife will ich Ihnen nur bie traurige Radricht melben , bas ich mels nem Bater ben 21ten Jun, bie Augen gugebruckt. Der herr bat alles wohl gemacht! Die unfichtbare Banb; Die fo unvertennbar im Leben über ihm gewattet , bat auch am Ende alle Umftanbe, bie ihm fein Schicffal erleichtern und für uns milbern tonnten, wunderbar gufammengefügt. Wir waren eben an einem Anoten ! beffen Entwicklung niemand abfeben tonnte, namlich an unferer Rudreife. Diefer Rnoten ift gerriffen , unb et ift aller Dubfeligfeiten, bie ibn erwarteten, entlebigt. Biergebn Sage vor bem feftgefesten Sermin unferer Aba reife verfant er in eine unerflatliche Schmache. Unfere Reife follte mit einem Befuche in Pempelfort anfangen. Den roten gieng Buchols babin voraus und mein Bater mußte ihm verfprechen, ben folgenden Sag gewiß nachs gufolgen. Marianne, als fie von ihm Abfchieb nahm. ba er noch auf bem Bette lag, erfchract fo vor feiner abgezehrten Geftalt, baß fie, von entfeslichen Mbnbun-

wen erariffen, ble Abrelle einftellen wollte: aber mein Bater, ber nie fo voll hoffnung war, als gerabe in blefen Nagen, aab es burmaus nicht in. Geine uninacht wird infiner farter; und ber Stanbe, bag fie michts at bebenben babe, att gleicher Beft. Den anbern Morgen war ber Bagen vor ber That, und es follte an bas Ginfteigen geben, als fich auf einmal einm groe Ben Glud ein Disverftanbnis entbedte, bas mit unferm Kuhrmann borgefallen war. Diel machte einen Bergua bon ein paar Stunden ; unterbeffen famen gwen Mergte und fagten , nach allen Symptomen batte er ein Rieber und tonnte nicht reifen. Des Abenbs betam er ein Roceln auf ber Bruft, und nachbem alle Mittel perfunt waten, folief er um 7 Uhr bes Morgens; obne an ben Tob gedacht zu baben, an bemfelben Sas ge, ale er por tinem Rabre aus Poniasberg gereist war, obne viel Schmerzen ein. Die gurftin Galligin; die ibn fo überfdwenglich geliebt batte, ber Minifter Rurftenberg und zwen Terzte waren von Anbruch bes Saaes bis zu feinem Tobe ben ibm; aber bie Sprache war ihm icon benommen. Das legte, was er fprach, war ein Scherz mit mir, als ich um awen Uhr in ber Racht ben Arat rufen wollte. Denfelben Abend warb et noch im Garten ber eblen Rurftin begraben unter einer ichonen Laube, wo ihm ein Monument gefest werben wirb, auf welches bie Worte aus 1 Cor. I, v. 23 - 25 en fieben tommen.

Enbe bes fiebenten Theiles.

Gebrudt ju Augsburg burd A. Geiger.

 . 

<del>-</del> · ,

.

. 











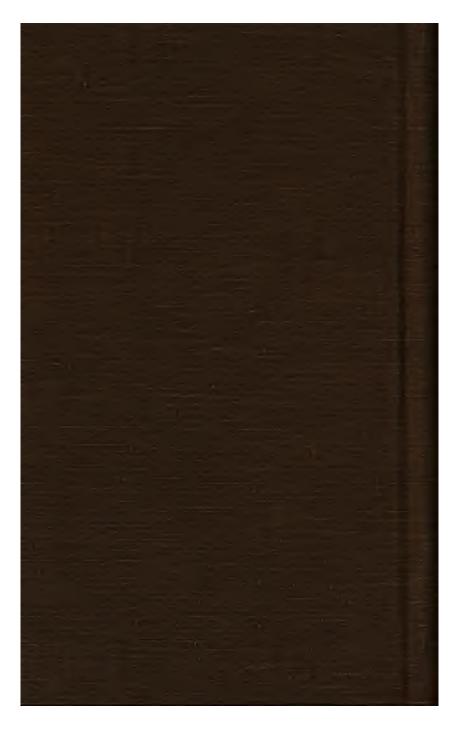